

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





KUDYN AJURID



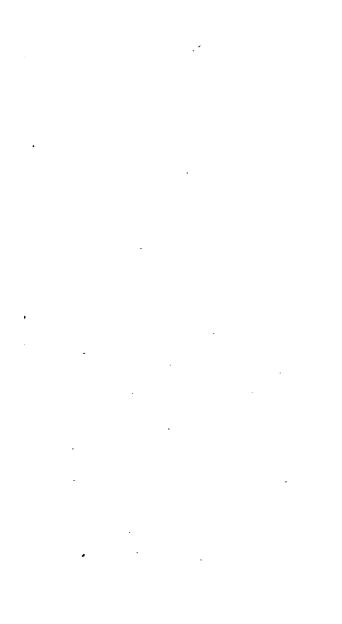



KUNNAJURID

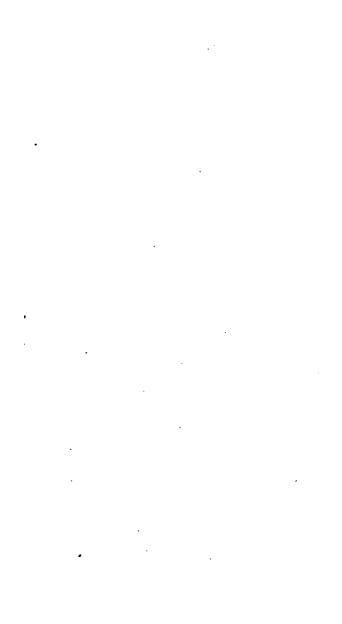

,

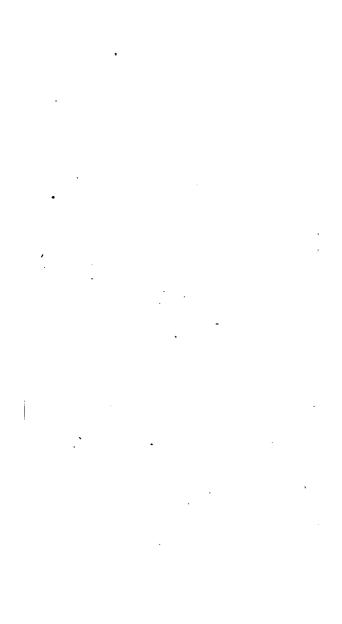

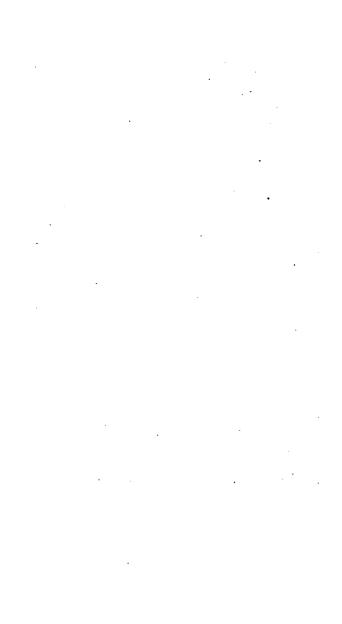

# MEMOIRES

DU COMTE DE GRAMMONT,

Parle C. ANTOINE HAMILTON.

TOME SECOND.

NOUVELLE ÉDITION,

Corrigée & augmentée d'un Volume.



A LONDRES.

1776.



## TABLE

## DES CHAPITRES

Contenus dans le fecond Tome de ces Mémoires.

# CHAPITRE PREMIER

RECIT de plusieurs particularis tés arrivées à la Cour d'Angleterre, Page I

CHAPITRE II.

Diverses intrigues amoureuses de la Cour d'Angleterre, 138 CHAPITRE III.

Autres intrigues amoureuses de la Cour d'Angleterre,

CHAPITRE IV.

Retour du Chevalier DE GRAM-MONT, à la Cour de France. Tome II.

'Il est renvoyé en Angleterre.'
Diverses intrigues amoureuses
de cette Cour, & mariages de
la plupart des Héros de ces
Mémoires, 258

Fin de la Table du II<sup>e</sup>. Tome.

MÉMOIRES



## MÉMOIRES

DE

GRAMMONT.

## CHAPITRE PREMIER.

& conjours inquiet, avoit essayé toutes sortes de moyens pour se mettre en crédit auprès du Roi. Comme c'étoit ce même Dighty, dont Buffy sait mention dans ses Annales, il suffica de dire, qu'il Tome II.

Mémoires n'avoit pas changé de caractère : il . favoir que l'amonde les plaisirs gouvernoient un Maltre qu'il gouvernoit à l'exclusion du Chancelier; ainsi c'étoient sêtes sur sêtes chez lui: le luxe & la-délicatesse regnoient dans ces repas nocturnes, qui sont l'enchaînement des autres voluptés. De tous ces repas étoient Mesdemoiselles Brouk. ses parepres. Elles éloient toutes deux faites pour donner de l'amour, & pour en prendre C'étoit bien ce qu'il falloit au Roi. BHAbl Novoir les choles entrain de lui donner bonne opinion de son projet; mais la Castelmaine nouvellement an possession de toute la tendrefle du Roi ? ne let pas d'humeurafots de la partageravec une autre, comme elle fit fottemont depuis, en meprilant Made

moiseHe Stwart Designelle each

texte de vouloir être de toutes les parties, elle les troubla. Le Comte de Brissol n'eut qu'à rengaîner ses desseins, & Mademoisselle Brouk ses avances. Le Roi n'ôsoit plus y songer: mais Monsieur son Frere voulut bien se charger de son resus: & Mile. Brouk accepta l'offre de son cœus, en attendant qu'il plût au Ciel de disposer autrement d'elle: ce qui arziva bientôt de cette manière.

Le Chevalier Denam, comblé de richesses aussi bienque d'années avoit passé sa jeunesse au milieu de tous les plaisirs, que sans scrupule un se permet à cet âge. C'étoit un des plus beaux génies que l'Angleterre ait produits pour les ouvrages d'esprit; satyrique et goguenard dans ses poésies, il a'y pardonnoit, ni aux troids Ecrivains, ni aux maris julque, ni à l'épouse, Tout y respirait les bonte

MÉMOIRES
mots & les Contes agréables;
mais sa raillerie la plus fine & la
plus piquante rouloit d'ordinaire
sur les aventures du mariage: &
comme s'il eût voulu soutenir la
vérité de ce qu'il en avoit écrit
dans sa jeunesse, il prit pour semme, à l'âge de soixante-dix-neus
ans, cette Mademoiselle Brouk,
dont nous parlons, qu'in en avoit
que dix-huit.

Le Duc d'Yorck l'avoit un peu négligée quelque tems auparavant: mais les circonstances d'un mariage si mal afforti, réveillerent ses empressemens. Elle, de son côté, lui laissa concevoir des espérances prochaines d'un bonheur, auquel mille égards s'étoient opposés avant son mariage. Elle vouloir être de la Cour; & pour la promesse qu'elle exigeoit d'être Dame du Palais de la Duchesse, elle étoit sur le poisse de lui en

faire une autre, ou de payer comptant, lorsque la Chesterfielde au milieu de ce traité, sut tentée par son mauvais destin de lui ôter son Amant, pour inquiéter tant de monde.

Cependant, comme elle ne pouvoit voir le Duc qu'aux assemblées publiques, il falloit de nécessité qu'elle y sît de grands frais en avances, pour le séduire; & comme c'étoit le lorgneur le moins circonspect de son tems, toute la Cour sut instruite d'un commerce à peine ébauché.

Ceux qui parurent les plus attentiss à leur conduite, n'étoient pas les moins intéresses. Hamilton & Mylord Chestersield, les observoient de près; mais la Denam, piquée de ce qu'on avoit couru sur son marché, prit la liberté de se déchaîner de toute sa force contre sa rivale. Hamilton s'étoi

A iij

flatté jusques - là, que la vanité seule intéressoit de cœur de Madame de Chessensiel dans cette aventure; mais il sut bientôt détrompé; de quelque indissérence qu'elle eût d'abord donné dans cette intrigue, elle n'en sonte pas de même. On sait souvent plus de chemin qu'on ne veut, quand on se permet des agaceries, qu'on croit sans conséquence. Le cœur a beau n'y pas avoir de part au commencement, it n'est pas sûr qu'il n'en prenne dans la suite.

Tout respiroit à la Cour, comme on l'a déja dit, les jeux, les plaisurs, & tout ce que les pendants afun Prince tendre & galant inspirent de magnificence & de positesse. Les Beautés vousoient charmer, & les hommes ne cherchoient qu'à plaire. Chacun ensin faisoit valoir ses talens, le mieux qu'il pouvoit. Les uns se signa-

: DE GRAMMONT. leient nat la danse; d'autres par L'air & la magnificence; quelquesuns par l'espriu; beaucomp par la tendresse, & pempar la comstance. Il y avoit un certain Italien à la Cour, fameux pour la Guitarre. Il avoit du génie pour la musi-que; & c'estile seul qui de la Guitarre ait pu faire quelque cho-Je. Mais la composition étoit si gracieule & firtendre, qu'il auroit donné de l'harmonie au plus ingeat de cons les infipumens. La -vérité ell que mien n'étoit plus difficile que de jouer à farmaniere. Legoût du Roi pour les compo-Sitions avoithellement mis cet in !trument à la mode, que tout le mande en jouoit bien on mal; & fur la toilette des belles, on étoit aufficier de voiriune Guitarre, que d'y trouver du ronge & des monches. Le Duc d'Yorck en jouoit pullablement, & le Comte d'Ar-A iv

ran, comme Francisco lui-même. Ce Francisque venoit de faire une farabande qui charmoit ou défoloit tout le monde. Car toute la guitarrerie de la Cour se mit à l'apprendre, & Dieu fait la raclèrie universelle que c'étoit. Le Duc d'Yorck prétendoit ne la pas bien -favoir, & pria Mylord d'Arrande la jouer devant lui. Madame de Chesterfield avoit la meilleure guitarre d'Angleterre. Le Combe d'Arran, qui vouloit jouer de son mieux, mena forc Altesse à l'appartement de Madame sa sœur. Elle étoit logée à la Cour, chez le Duc d'Ormond son pere; & cette merveilleuse guitarre y logeoit avec elle. Je ne sais si la chose avoit été concertée: mais il est certain qu'ils trouverent la Dame & la guitarre au logis. Ils

y trouverent aussi Mylord Chesterfield, tellement effrayé de cette visite inopinée, qu'il sut quelque tems avant que de songer à se lever, pour la recevoir avec le res-

pect qu'il lui devoit.

La jalousie lui monta d'abord à la tête, comme une vapeur maligne. Mille foupçons plus noirs que l'encre, s'emparerent de son imagination. Ils ne firent que croître & embellir; car tandis que le frere jouoit de la guitarre, la fœur jouoit de la prunelle, comme s'il n'y eût point eu d'ennemi en campagne. Cette sarabande fut répétée plus de vingt fois. Le Duc assura qu'on ne pouvoir mieux. jouer. La Chesterfield se récria sur la pièce: mais fon époux, qui vit bien que c'étoir à lui qu'on la jouoit, la trouva détestable. Cependant, quoiqu'il souffrit mort & passion, de ce qu'il fallois se contraindre, tandis qu'on le contraignoit si peu devant lui, il étoft

MEMOIRES résolu de voir à quoi cette visite aboutiroit: mais il n'en fut pas le maître. Comme il avoit l'hon. neur d'être Chambellan de la Reine, on lui vint dice qu'elle le demandoit, Son premier mouvement fut de dire qu'il ésoit malade; le second, de croise que la Reine qui l'envoyoit chercher si mal-à-propos, étoit du complot. Enfin, après toutes les extravagantes idées d'un homme soupconneux. & toutes les irréfolutions d'un jaloux rétif dans le péril, il fallut partir.

Il étoit de la plus jolie humeur du monde en arrivant chez la Reine. Les allarmes sont pour les jaloux ce que les désastres sont pour les malheureux. Ils arrivent rarement seuls, & ne cessent jasnais de persécuter. Il apprit qu'on l'avoit mandé pour une Audience une la Reine donnois à sept ou

DE-GRAMMONT. huit Ambassadeurs de Moscovie. A peine commençuit il à mandire les Moscovines, que son beaufrere paret. & s'attura toutes des ses procestions que'il donnoità l'Ambaffade. Il nie douta plus qu'il me sût dinnelligence avec cour qu'il venoir de laisser entemble: & dans son ceur il lui en sut le gré que méritoit ce bon affice. Il eut bien de la peine à s'empêcher de lui témoigher fur le champ ce qu'il penson d'une telle conduite. ne cent pas iqu'il fêt besoin d'autre preuve du commerce de la semme, que de qu'il venoit de svoir : mais avant la fin de na même jour, il crouva de quoi sepossuader qu'on avoit profiré de fon ablance, & de l'honnêteré de lon officienx bean-frere. H paffatrus--quillement icette nuit: & comme il killait on orever, on commuaiquer fes chagrins à les confec-

MEMOTRES 12

tures, il ne fit que rêver & se promener le lendemain jusqu'à l'heure du Park. Il fut à la Cour, il. cherchoit quelqu'un & s'imaginoit qu'on devinoit le sujet du trouble qui l'agitoit. Il évitoit tout le monde: mais à la fin Hamilton fe trouvant fur son chemin, it crut que c'étoit ce qu'il lui falloit; l'ayant prié qu'ils pussent faire un tour de promenade ensemble à Hyde-Park, il le prit dans son carrosse, & ils arriverent -au cours en grand filence de part & d'autre...

Hamilton, quile vit tout jaune -& tout rêveur, s'imagina qu'il ne -venoit que de s'appercevoir de ce que tout le monde voyoit depuis long-tems. Chefterfield, après un petit préambule qui ne fignihoit pas grand'chose, hui de--manda comme ses affaires alloiene -auprès de Madame de Castelmaine.

DE GRAMMONT. Hamilton, qui vit bien que cette question n'alloit pas au fait, ne laissa pas de l'en remercier; & comme il méditoit quelque reponse: « Madame votre Cousine. » lui dit Chesterfield, est extrême-» ment coquette, & il ne tien-» droit qu'à moi de croire qu'elle » n'est pas extrêmement sage »... Hamilton trouva ce dernier article un peu fort; & s'étant mis à le réfuter, « Mon Dieu! lui dit-» Milord Chefterfield, vous voyez, » aussi-bien que toute la Cour, les » airs qu'elle se donne. Les maris » sont toujours les derniers à qui » l'on parle de ce qui les regarde; » mais ils ne sont pas toujours les » derniers à s'en appercevoir. Je » ne suis pas surpris que "m'ayant » fait d'autres confidences, vous » m'ayez caché celle - là; mais : comme je me flatte de quelque part dans votre estime, je serois.

MÉMOIRES m taché que vous crussiez que je » suis assez sot pour ne rien voir, - quoique je fois assez honnêne » pour ne rien dire. Cependant » on outre tellement les chases » qu'il faut à la sm prendre un » parti. Dieu me préserve de faire » le jaloux, le personnage est » odieux : mais auslije ne prétends » pas qu'une patience ridicule me on rendre la fable de la Ville Soyez » donc juge, par les choles que je » vais vous dire, si je dois m'ar-» mer d'indolence, ou si se dois » prendre des mesures pour m'en

» garantir.

» Son Altesse me sit hier l'hon
» neur de venir voir ma semme.

» Hamilton tressaillit à ce début.

» Oni, poursuivit l'autre, il se

» donna cette peine, & Monsieur

» d'Arran prit celle de nous l'a
» mener. N'admirez – vous pas

» qu'un homme de sa naissance

DE GRAMMONT. n fasse un tel personnage? Quelle » fortune peut - il espérer auprès » de celui qui l'emploie à ces in-» dignes services? Mais il y a » long-tems que nous le connoîl-2) lons pour la plus pauvre espece » d'Angleterre, avec sa guitarre \* & les autresnigauderies ». Chef. terfield, après cette légère ébauche du mérite de son beau - frere, se mit à conter les observations qu'il avoit faites pendant · sa visite, & lui demanda ce qu'il croyoit de son cousin d'Arran, qui les avoit si bonnement laissés ensemble. « Ce-»la vous furprendra donc, pour lui-»vit-il & Or écoutez si j'ai raison » de croire que la fin de cette » belle visite se soit passée dans » la derniere innocence. Madame » de Chesterfield est aimable, il » en faut convenir: mais il s'en > faut beaucoup qu'elle foit aussi » merveilleufe qu'elle se l'imagine.

## 16 Mémoires

» Vous savez qu'elle a le pied » vilain; mais vous ne savez pas » qu'elle a la jambe encore plus » vilaine. Pardonnez-moi, disoit » Hamilton, en lui-même: & » l'autre continuant sa description, » elle l'a grosse & courte, pour-» fuivit if: & pour diminuer ces-» défauts, autant que cela se peut, » elle ne porte presque que des: » bas verds». Hamilton ne pouvoit deviner à quoi diable tout cela visoit: & Chestersield devinant sa pensée: « Donnez - vous un peu de pa-» tience, lui dit-il: je me trouvai » hier chez Mademoiselle Stwart.

» après l'audience de ces damnés » Moscovites. Le Roi venoit d'y » arriver: & comme si le Duc » eût juré de me poursuivre par-» tout; ce jour-là, il vint un mo-» ment après. La conversation » roula sur la figure extraordinaire:

DE GRAMMONT. » des Ambassadeurs. Je ne sais où » ce sou de Crass avoit pris que » les Moscovites avoient tous de » belles femmes, & que leurs » femmes avoient toutes la jambe » belle. Le Roi foutint qu'il n'y » en avoit point de fi belle que ⇒ celle de Mademoiselle Sewart. » Elle, pour soutenir la gageure, » se mit à la montrer jusqu'au des-» sus du genou. On étoit près de » se prosterner pour en adorer la » beauté; careffectivement, il n'y » en a point de plus belle. Mais » le Duc tout seul se mit à la cri-» tiquer. Il soutint qu'elle étoit » trop menue; & prononça qu'il » n'y avoit rien de tel qu'une jam-» be plus groffe & moins longue; » & conclut enfin qu'il n'y avoit » point de falut pour une jambe » sans bas verds. C'étoit, selon » moi, déclarer qu'il en venoic » de voir, & qu'il en avoit eneorela mémoire mutefraîche».

Hamilton ne favoit quelle contenancetenir, pendant un récit qui dui donnoit à - peu - près les mêmes conjectures. Il haussa les épaules en disant soiblement que les apparences étoient fouvent trompeules; que Madame de Chesterfield avoit la foiblesse de toutes les Belles, qui croient que leur mérite s'établit sur le nombre des adorateurs, & que quelques airs qu'elle se fût imprudemment donmés, pour me pas rebuter. Son Altelle, ilin'y avoit point dlapparence qu'elle vouluit confentir à de plus grandes complaifances pour l'engager. Il avoit beau donmer des confolations qu'il ne fennon-pas: Chafterfield wit bien qu'il me pensoir rienquoins que ce qu'il disoit; mais illui bat ban gréide la part qu'il·lui royait prendre à les intérêts.

## DE GRANHONT.

Hamilton eut hâte de se trouver chez lui pour écrire pis que pendre à Madame sa cousine. Le style de ce billet ne ressembloiten rien à celui des premiers qu'il lui avoit écrits. Les reproches, l'aigreur, la tendresse, les menacea, & tout l'attirail d'un amant, qui croit gronder avec raison, composoient cette Epître. Il su la rendre en main propre, de peur d'accident.

Jamais elle nelui parut si belle que dans ce moment, & jamais ses yeux ne sui témoignerent tant de bonne volonté. Son cœur en sut attendri : mais il ne voulut pas perdre les jolies choses qu'il avoit mises dans sa lettre. Elle sui serra la main en la recevant. Cette assion acheva de le désarmer. Il eut donne toutes choses pour l'avoir cette lettre. Il sui sembloit dans ce moment, qu'il n'y avoit dans ce moment, qu'il n'y avoit

pas un mot de vrai dans tout ce qu'il lui reprochoit. Son mari lui parut un visionnaire, un imposteur, & rien moins que ce qu'il avoit cru quelques momens auparavant; mais ces remords venoient un peu tard. Il venoit de rendre son billet, & la Chesterfield avoit marqué tant d'impatience & tant d'empressement de trouver un moment pour le lire, après l'avoir reçu, que tout sembloit la justifier, & le confondre. Elle se défit tellement quellement d'une vilite férieuse qui l'assiégeoit, pour paffer dans son cabinet. If se crut trop coupable pour ôser attendre fon retour. Il fortit avec la compagnie; mais il n'ôsa jamais se présenter devant elle le lendemain pour avoir une réponse à sa lettre. Il la trouva pourtant à la Cour, & ce fut la premiere fois depuis leur commerce, qu'il ne l'avoit

DE GRAMMONT. 21 point cherchée. Il se tenoit à l'écart, n'ôsoit lever les yeux sur elle, & paroissoit d'un embarras à faire rire, ou à faire pitié, lorsque s'étant approchée de lui: « N'est-il » pas vrai, dit-elle, que vous voilà » dans la situation du monde la » plus lotte, pour un homme » d'esprit : yous voudriez une ré-» ponle; vous n'en espérez pas: » cependant, vous la souhaitez & » la craignez également. Je yous » en ai pourtant fait une ». Elle n'eut que le tems de lui dire ces: trois ou quatre mots; mais ce fut: d'un air & d'un regard à lui faire croire que c'étoit Venus avec toutes ses grâces qui venoit de lui parler, Il étoit auprès d'elle, quand le jeu de la Reine commença. Elle s'y mit. Il étoit en peine de savoir quand, ou par où fortiroit cette réponse, lorsqu'elle le pria de vouloir bien mettre quelque

## 22 MÉMOTRES

part les gants & son éventail. Il les reçut avec le billet dont il étoit question. Il n'avoit rien trouvé de sévere ni d'ennemi dans le discours qu'elle lui avoit tenu; c'est pourquoi il se hâta d'ouvrir son billet,

voici ce qu'il y trouva.

« Vos emportemens sont si ri-»dicules, que c'oft vous faire grâce » que de les amabuer à un excès » de tendresse, qui vous tourne » la tête. Il faut avoir bien envier » d'être jaloux, pour le devenir » de celui dont vous me parlez. Bon Dieu | quel Amant pour su denner de l'inquiétude à un » homme d'esprit, & quel esprit, mpour s'être emparé du mien? » Navez - vous point de honte, st de donner dans les visions d'un » jaloux, qui n'a rapporté que » cela d'Italie? La fable des bas werds, qui s'est trouvée l'objec m de les caprices, vous a pa léDE GRAMMONT. 23.

\*\* duive par des circonflances fu

\*\* piroyables! Que nesian il vamé

\*\* dans les confidences qu'il vous

\*\* daites, d'avoir mis en pièces

\*\* ma pauvre guitarrei Get ex
\*\* ploit vous auroit peut-être plus

\*\* convaince que tour le refle.

\*\* Rentrez en vous « inême, & fo

\*\* vous m'aimex, louez la fontune

\*\* dée décourse l'arsention qu'on

\*\* devroit avoir fur messentimens

\*\* pour l'houstele plus aimable &

\*\* le plus dangereux de la Cdur».

Hamilton pensa pleurer de tense distribution pensa pleurer de tense distributione. Il not se contours pus de poscer la bour che avec prasspore sus roures les parties de ce billet; il baila truis ou quatre fois ses gants & son éveneais Le jourini, la chester field les reçuis de ses anaims, & lun dans ses yeurs pouse la joien que

Que cette lettre fut différente de l'autre! Reut-être ne valoit-elle pas tant; car on n'a pas tant d'esprit quand on demande pardon, que quand on offense. & il s'en faut bien que le style des douceurs soit aussi touchant dans une lettre, que celui des invectives.

Quoi qu'il en foit, la paix fut, faite, leur intelligence devint plus, vive, après cette quenelle; et la Chesterfield, pour le rendre aussi tranquille, qu'il avoit été désant, le paroit à tous momens d'un feint mépris pour son rival, et d'une aversion, sincère pour son mari.

DE GRAMMONT. telle, qu'il consenut qu'elle donneroit au public quelques apparences en faveur du Duc, pour sauver celles de leur commerce secret. Ainsi, rien ne troubloit le repos de son cœur, que l'impatience de trouver une occasion favorable, pour mettre le comble à ses vœux. Il lui sembloit qu'il ne tenoit qu'à elle de la faire naître. Elle s'en désendoit par les obstacles dont elle faisoit le dénombrement, & qu'elle ne demandoit pas mieux que de lui voir lever, avec toute son industrie & tous ses empressemens.

Cela lui fermoit la bouche; & tandis qu'il y travailloit, & qu'il étoit dans l'admiration comment deux personnes qui se vouloient tant de bien & qui étoient d'accord, ne pouvoient parvenir qu'auxsouhaits, la fortune sit éclater une aventure imprévue, qui

Tome IL.

ne lui permit plus de douter ni du bonheur de son rival, ni des perfidies de sa Maitresse.

Les revers de la fortune épargnent souvent, lossqu'on craint le plus; & souvent ils accabient, lorsqu'on les mérite & qu'on les prévoit le moins. Hamilton étoit au milieu de la lettre la plus tendre & la plus pallionnée qu'il eût jamais écrite à Madame de Chefcerfield, lorsque son mari vint lui annoncer les particularités de cette dernière découverte. Il n'eut que te tems de cacher cet ouvræge galant parmi d'autres papiers, tant on étoit venu dans la chambre avec précipitation. Il avoit encore le cœur & l'esprit si remplis de ce qu'il écrivoit à Madame de Chesterfield, que son mari fut d'abord mai recu dans les acculations : oume qu'il arrivoit mal-à-propos à son gré, de toures les façons. Il

DE GRAMMONT. fallut pourtant l'écouter, & le premier moment d'attention lui fit bien changer de sentiment. H ouvroit de grands yeux, à mesure qu'on lui contoit des circonstances d'une indiferétion si outrée, qu'elles lei paroisseint incroyables, malgré les particularités du fait. « Vous avez raison d'en être » surpris, lui die Chesterfield, en » simisant : mais pour peu que » vous doutiez de ce que je viens a de dire, il ne vous lera pas dif-» ficile de trouver des témoins » pour le confirmer : car la scène » de ces tendres familiarités n'a » pas été moins publique que l'est » la chambre où l'on joue chez 'lá » Reine; & cette chambre étoit » alers, Dieu - merci, homiê-\* tement remplie de monde. La » Denam s'est apperçue la pre-» miere de ce qu'ils croyoient fi-" nement cacher dans la foule. Bij

MÉMOIRES ... 2 Vous jugez bien comme la De-2) nam a tenu le cas secret. La » vérité est qu'elle s'est adressée à » moitout le premier comme j'en-» trois, pour me dire d'avertir » ma femme, que d'autres pour-» roient s'appercevoir de ce qu'il » ne renoit qu'à moi d'aller voir. » Madame votre confine jouoit » comme je vous ai dit. Le Duc. » étoit assis auprès d'elle. Je ne sais » ce que la main étoit devenue : » mais je sais bien qu'il s'en falloit » jusqu'au coude qu'on ne lui vît. » le bras tout entier. J'étois der-» riere eux , dans la place que la » Denam venoit de quitter. Il me » vit en le retournant, & fut le » troublé de ma présence, qu'il » pensa déshabiller Madame de » Chesterfield en retirant sa main. Je ne lais s'ils se sont apperçus. 22 qu'on les ait découverts : mais je » suis bien que Madame Denam.

DEGRANMONT. s mettra bon ordre que personne so ne l'ignore. Je vous avoue, que » ie suis dans un embartas que je » ne puis vous exprimer. Je ne » balancerois pas à prendre mon 5 parti, si les ressentimens m'é-» toient permis contre celui qui » m'outrage. Pour elle, je faurois » bien m'en faire raison, si toute » indigne qu'elle est d'aucun mé-» nagement, je n'avois des égards » pous une famille illustre, qu'un » éclat digne d'une telle injure » mettroit au désespoir. Vous y » avez par-là quelque intérêt : » vous êtes de mes amis, & je » vous ouvre mon cœur fur la » chose du monde la plus délica-» te. Voyons donc ensemble ce » que je dois faire dans une occan fion fi délagréable siute : Hamilton, plus interdit & plus confondu que lui, n'étoit pas trop en état de lui donner des conseils.

Il n'écoutoit que la jalouse. & ne respiroit que la vengeance. Mais ces mouvemens s'étant un peucalmés sur l'espoirqu'il y avoit de la calomnie, ou du moins de l'exagération, dans ce que l'on imputoit à la Chesterfield, il pria son mari de suspendre ses résolutions, jusqu'à ce qu'il sût. Il l'assurant pourrant, s'il trouvoit que les choses sussent comme il venoir de le dire, qu'il sermeroit les yeux à tous autres insérêts que les siens.

Als le sépaterent là dessus & dès les premieres enquêtes. Hamilion mouva presque tout le monde instruit d'une aventure à laquelle chacun ajoutoit quelque chose en la contant. Le dépit & le ressentiment s'allumoient dans son cœut', à mouve que toute sa tendresse pour elle s'y éteignoit.

Il ne tenoit qu'à lui de la voir.

pour lui faire tous les reproches qu'on est pressé de faire dans cen occasions. Mais il étoit trop en colère, pour en donner des marques qui eussent attiré quelque éclaircissement. Il se considéroit comme le seul qui sût véritablement outragé dans cette aventure, ne comptant pour rien l'injure d'un époux, en comparaison de celle d'un amant.

Il courut chez Mylord Chestersield, dans le transport qui l'aveu-gloit, & lui dit qu'il en avoit as-sez appris, pour lui donner ensin un conseil qu'il suivroit sui-mê-me en cas pareil; qu'il n'y avoit plus à balancer, s'il vouloit sauver une semme si sottement prévenue, & qui peut-être n'avoit pas encore perdu toute son in-nocence, en perdant toute sa raison; qu'il falloit incessamment la mener à la campagne, & que

pour ne lui pas donner le tems de le reconnoître, le plutôt seroit le mieux.

Mylord Chestersteld n'eut pas de peine à suivre un conseil qu'il avoit déja regardé comme le seuf qu'on lui pût donner en ami. Mais fa femme, qui ne se doutoit pas encore qu'on eût fait cette nouvelle découverte sur sa conduite, crut qu'il se moquoit sorsqu'il lui dit qu'il falloit se préparer à partir pour la campagne, dans deux jours. Elle se l'imagina d'autant plus, qu'on étoit au cœur d'un hiver extrêmement rude : mais elle s'apperçut bien-tôt que c'étoit tout de bon. Elle connut à l'air & aux manieres de son mari; qu'il croyoit avoir quelque sujet bien fondé de la traiter avec cette hauteur; & voyant tous ses parens froids & férieux fur les plaintes qu'elle leur en fit, elle n'es-

DE GRAMMONT. péra: plus dans cer abandonnement universel, qu'en la tendresse d'Hamilton. Elle comptoit bien qu'elle seroit éclaircie par lui d'un malheur, dont, elle ignoroit la caule, & que, la passion trouveroit enfin un moyen de rompre un voyage, donnelle se flattoit. qu'il seroit : encore plus, outré qu'elle : mais gétoit s'attendre à la pitié d'un crocodile. Enfin, comme elle vit arriver la veille de son départ; que tous les préparatifs d'un long voyage étoient faits, qu'elle receyoit des visces d'adiquidans les formes se que capendantelle n'avoit aucune nouvelle d'Hamilton, la patience. & son espoir furent à bout : dans cet état funeste, quelques larmes. Lauroient soulagée : mais elle aima mieux le contraindre fur ce soulagement, que d'en donner le Blailit. à. lon tépoux nt enprocédé

M É M O I R E S d'Hamilton lui paroissoit inconcevable: & ne le voyant point paroître, elle trouva moyen de his faire tenir ce biffet.

faire tenir ce biffet. · « Seriez-vous du nombre de » ceux, qui, fans daigner m'ap-» prendre pour quel crime on me n traite en esclave, consentent » à mon enlèvement? Que veu-# lent dire votré filence & votre » inaction, dans une conjoncture 3 où votre tendresse de vroit être la » plus vive? Je touche au mos ment de mon dépare, & j'al s honte de sentir que vous me sie faites envilager avec horrour, s puffque j'ai raifon de croité que vous en êtes moins touché qu'au-» cun autre. Faites-mol du moins » savoir où l'on m'entraîne, ce » qu'on veut faire de moi dans les 3 deferts " & pourquoi vous par a roiffez, avec toute la terre, charso ge pour une personne que toute

DE GRAMMONT. 35 la terre n'obligeroit pas à changer, si votre soiblesse ou votre inmaniferation de la tendresse me digne de sa tendresse ».

Ce billet ne fit que l'endurcir. & le rendre plus fier de sa venzeance. Il avaloit à longs traits le plaisir de la voir au désespoir, parce qu'il ne doutoit pas que sa douleur & le regret de lon départ ne fullent pour un autre. Il le complaisoit merveilleusement dans la part qu'il avoit à son affliction & le lavoit bon gré du conseil qu'il avoir imaginé, pour la séparer d'un rival peut-être sur le point d'être heureux. Ainsi fortifié qu'il étoit contre la propre tendrelle, par tout ce que les ressentimens jalous ont de plus impitoyable, il la vit pastir d'une indifférence. qu'il n'eut garda de lui cacher, Co trainament imprévule joignant à tant de disgraces réunies pour l'ac-

Mémorres sabler tout d'un coup, penía véritablement la mettre au déses-

poir.

La Cour fut remplie du Bruit de cet évènement. Personne n'ignoroit le motif de ce prompt départ : mais peu de gens approuvèrent le procédé de Mylord Chestersield. On regardoit avec étonnement en Angleterre un homme qui avoit la malhonnéteté d'être jaloux de sa femme: mais dans la Ville, ce fur un prodige incomu jusqu'àfors, de voir un mari recourir à ces moyens violens pour prévenir ce que craint & ce que mérite la jalousie. On excusoit pourtant le pauvre Chestersteld, autant qu'on l'ôsoit sans s'attirer la haîne publique, en accusant la mauvaise. éducation qu'il avoit eue. Toutes les mères promirent bien à Dieu que leurs enfans ne mettroient jamais le pied en Ital e., pendant DE GRAMMONT. 37.

Teur vie, pour en rapporter cettevilaine habitude de contraindre

Teurs femmes.

Comme ce fut long-tems l'entretien de la Cour, le Chevalier de Grammont, qui ne savoit pas Fhistoire à fond, parut plus déchaîné contre cette tyrannie, que tous les Bourgeois de Londres enfemble, & ce fur à ce sujet qu'il produifit des paroles nouvelles sur eette fatale farabande, qui malheureusement avoit eu tant de part à l'aventure. Elles passoiens pour être de lui-: mais si Saint-Evremont y avoit travaillé, ce n'etoit pas assurément le plus beaude ses ouvrages, comme on verra dans le Chapitre fuivant.



## CHAPITRE M

OUT homme qui croit que son honneur dépend de celui de fa femme, est up fou qui se tourmente, & qui la désepere : mais celui qui naturellement jaloux, a par-deffus ce malhour, celui d'aimer la femme, & de vouloir qu'elle ne respire que pour lui, oft un forconé, que les tourmens del'enfer ont accueilli dès ce monde:, sans que personne en ait pitié. Tous des raifonnemens que L'on fait fur ces malheureux états du mariago, vont à conclute que les précautions sont inutiles avant le mal, & la vengeance odieuse après.

Les Espagnols, tyrans de leurs femmes, plutôt par tradition, que

DE GRAMMONT. parjalousie, se contentent de pourvoir à la délicatesse de leur honneur, pas les Duegnes, les grilles & les verroux. Les Italiens, dont les soupçons sont circonspects, & les ressentimens vindicatifs, ont différentes méthodes de conduite entre eux. Les uns se mettent l'esprit en repos, tenant leurs femmes fous des serrures qu'ils croient impénétrables. Diautres renchérissent par diverses précautions, sur tout ce que les Espagnoli peuvent imaginer pour la captivité du beau sexe. Mais la plupart tiennent, que dans un péril inévitable, ou dans une trans-gression manifeste, de plus sûr est d'assassiner.

O vous, Nations bénignes, qui, loin de recevoir ces habitudes féroces & ces continues barbares, laissez bonnement la bride sur le cou de vos heureuses moitiés,

40 MÉMOTRES vous passez fans chagrin & lans allarmes vos pailibles jours, dans toutes les douceurs d'une indolence domessique. - Chesterfield avoit bien affaire de s'aller tirer du pair de ses patiens compatriotes, pour faire éplucher, par un ridicule éctat, les particularités " d'unels aventure qu'on auroit peut-être ignorée hors de la Cour, & qu'on auroitoublies paritout au bout d'un mois: mais des qu'il eut le dos tourné pour se mettre en marche, avec sa prifonniere, & l'attirai dont on le flatoit qu'elle l'avoit pourvu, Dien fait comme on dohna fur fon atriere garde. Les Rocheffer , les Midlessex, les Sydleys, les Ethereges, & toute la troupe des beauxesprits, mirent au jour sorte Vaudevilles, qui divertifoient le pu-

Le Chevalier de Grammont

blic à ses dépens.

DE GRAMMONT. les trouva spirituels & récréatifs. comme on dit : & dans tous les heux où ce sujet étoit traité, voulant produire le supplément qu'il y avoit fait : « C'est une chose sin-» guliere, disoit-if, que la cam-» pagne, qu'on peut appeller la » potence ou les galères d'une jeu-» ne personne, ne soit faite en ce » pays-ci, que pour les malheu-» reules & non pour les coupa-» bles! La pauvre petite Chester-» field, pour quelques lorgnades » d'imprudence, se voit d'abord » trousse par un marifacheux qui » vous la mêne passer les fêtes de » Noël dans un Château de plai-» sance à cinquante lieues d'ici, » tandis qu'il y en a mille qu'on » laisse dans la liberté de tout fai-» re, qui la prennent bien aussi, » & dont la conduite enfin mé-∞ riteroit tous les jours vingt: = coup de bâton. Je ne nomme

Mémoires » personne, Dieu m'en garde, mais: » la Midleton, la Denam, les » filles de la Reine, celles de la » Duchesse, & cent autres répan-» dent leurs faveurs à droite & à » gauche, sans qu'on en souffle. 22 Pour Madame de Shrewshury 2 » c'est une bénédiction. Je m'en » vais parier qu'elle feroit tous les » jours tuer son homme, qu'elle » n'en iroit que la tête plus levée, » On diroit qu'elle a des indul-» gences plénieres pour la con-» duite. Us sont trois ou quetre » qui portent chacun une aune de » ses cheveux en bracelets, sans » qu'on y trouve à redire. Cepen-» dant il lera permis qu'un bourru. » comme Chesterfield, exerce une » tyrannie pareille, & toute nou-» velle en ce pays-ci, sur la plus > jolie semme d'Angleterre, pour

» un rien! Je suis son valet. Les » précautions n'y sont, ma soi, rien: DEGRAMMONT. 49
24 & souvent une semme, qui ne
25 songeroit point à mal, si on la
25 laissoit en repos, s'y voit por25 tée par vengeance, ou réduite
26 par nécessité; c'est l'Evangile,
26 Ecoutez ce qu'en dit la sara26 bande de Francisco.

Jaloux, que sert tout votre effort?

L'Amour est trop fort;

Et, quelque peine,

Que l'on prenne,

Elle est vaine,

Quand deux caeuss, une fois four d'accord.

Il faut devant vous

Cacher so qu'on fait de plus doux.

On contraint les plus chers desirs;

On prend cent plaisirs.

Mais pour les soins

De cent Témoins, En secret on n'aime pas moins. Telles étoient les paroles dont se Chevalier de Grammont passoit pour Auteur. La justesse, ni le tour, n'y brilloient point excessivement; mais comme elles contenoient quelques vérités, qui flattoient le génie de la Narioin, & de ceux qui prenoient les intérêts du beaux sexe, toutes les Dames les voulurent avoir, pour les apprendre à leure aussi

prendre à leurs enfans.

Pendant tout ceci, le Duc d'Yorck, qui ne voyoit plus Madame de Chestersield, ne se sit pas de grands essorts pour l'oublier. Son absence avoit pourtant des circonstances bien sensibles pour un homme qui causoit son éloir gnement : mais il y a des tempé, péramens heureux, qui se consolent de tout, parce qu'ils ne sent rien vivement. Gependant, comme son cœur ne pouvoit demeurer dans l'inutilité, des qu'ils

DE GRAMMONT. 45. eut oublié la Chestersield, il se ressouvint de ce qu'il avoit aimé devant; & peu s'en fallut que Mademoiselle d'Hamilton-ne lui causat une rechûte de tendresse.

Il y avoit à Londres nn Peintre assez renommé pour les Portraits. Il s'appeloit Lély La grande quantité de peintures du fameux Van-Dyx, répandues en Angleterre, l'avoit beaucoup perfect tionné. De tous les modernes. c'est celui, qui, dans le goût de tous les ouvrages, a le mieux imité sa maniere. & qui en a le plus approché. La Duchesse d'Yorck voulut avoir les portraits des plus belles personnes de la Cour. Lely les peignit. Il employa tout son Art dans l'exécution Il ne pouvoit travailler à de plus beaux Sujets. Chaque portrait parut un Chefd'œuvre : & celui de Mademoiselle d'Hamilton parut le plus achevé.

MEMOIRES Lely avoua qu'il y avoit pris plai-fir. Le Duc d'Yorck en eut à le regarder, & fe mit à lorgner tout denotiveau l'Original. Il n'y avoit rien à faire là pour ses espérances; & dans le même tems que sa tendresse, inutilement réveillée pour elle, allarmoit celle du Chevalier de Grammont, la Denam s'avisa de remettre sur pied le traité qu'on avoit si mal-à-propos interrompu. Bientôt on en vit la conclusion. Quand les deux parties sont de bonne-soi dans les négociations, on ne perd pas le tems à chicaner. Tout cela alla bien d'un côté; cependant, je ne kaisquelle fatalité mit obstacle aux prétentions de l'autre. Le Duc pressa fort la Duchesse de mettre la Denam en possession de cette charge qui faisoit l'objet de son ambition: mais comme elle n'étoit pas caution des articles secrets

DE GRAMMONT. du traité, quoiqu'elle eût paru jusqu'alors commode pour les inconstances, & soumise aux volontés du Duc, il lui parut dur & déshonorant, de recueillir chez elle une rivale qui l'exposeroit à faire un affez trifte personnage au milieu de sa Cour. Cependant elle se vit sur le point d'y être sorcée par autorité, lorsqu'un obstacle beaucoup plus funeste, interdit pour jamais à la pauvre Denam Pelpérance de cette charge fatale, qu'elle briguoit avec empresse ment.

Le vieux Denam, naturellement jaloux, le dévenoit de plus en plus, & sentoit qu'il avoit raifon. Sa femme étoit jeune & belle, lui vieux & dégoûtant. Quelle raifon de se flatter que le Ciel voulût le dispenser du sort des maris de fon âge & de sa figure! Il se le disoit continuellement: mais aux

Comme personne ne douta qu'il ne l'eût empoisonnée, la populace de son quartier tint con-

l'enleva du milieu de-ses plus cheres espérances, & de ses plus

beaux jours.

**Lei1** 

feil pour le lapider dès qu'il fortiroit: mais il se tint rensermé pour pleurer la mort de sa temme, jusqu'à ce que leur sureur sût appaisée par un enterrement magnisique, dans lequel il sit distribuer au peuple quatre sois plus de via brûlé, qu'on n'en avoit bu dans aucun enterrement en Angleterre.

Pendant que la Ville craignoit quelque grand désastre, pour l'expiation de ces sunestes essets de la jalousie, Hamilton n'étoit pas toutafait si content qu'il s'étoit flatté de l'être, après le départ de Madame de Chesterfield. Il n'avoit consulté que les mouvemens du dépit dans ce qu'il avoit fait. Sa vengeance étoit saissaite : mais son amour ne l'étoit pas; & depuis l'absence de ce qu'il aimoit encore, malgré ses ressentimens, ayant eu le loisir de faire quelques Tome II.

.20 Mémoires réflexions, qu'une injure récente ne permet jamais d'écouter : « A a quoi bon, disoit-il, m'être si fort » pressé de rendre malheureuse » une personne qui, toute cou-22 pable qu'elle soit, peut seule » faire mon bonheur? Maudite ja-» lousie! poursuivit-il, plus crueln le encore pour ceux qui tour-» mentent, que pour ceux qui sa font tourmentes! Que m'im-22 Dorte d'avoir arraché la Chefter-32 field aux espérances & aux defirs n d'un rival plus heureux, si je ne \* l'ai pu faire sans m'arracher à. » ce qu'il y avoit de plus cher & » de plus l'ensible aux penchans » de mon cœur » ?!

Quantité d'autres raisonnements de cette force, & tous hors de faison, lui prouvant nettement, que dans un engagement comme le, sien, il valoit encore, mieux partager avec: un autre que de ne

DE GRAMMONT. SI rien avoir, il se remplissoit l'esprit de vains repentirs & d'inutiles remords, lorsqu'il reçut une lettre de celle qui les causoit : mais une lettre tellement propre à les augmenter, qu'il se regarda comme le plus grand scélerat de l'univers après l'avoir lue. La voici. « Vous ferez austi surpris de » cette lettre, que je le fus de l'air »impirovabledontvous vîtes mon » départ. Je veux croire que vous » vous étiez imaginé des raisons. so qui justifioient dans votre esprit » un procédé fi peu convenable. » Si vous êtes encore dans la du-» reté de ces sentimens, ce sera vous faire plaisir, que de vous' » apprendre ce que je souffre dans » la plus affreuse des prisons. Tour » ce qu'une campagne a de plus' » trifte dans cette failon, s'offfe" » par-tout à ma vue. Assiégée paf » d'impénétrables boues, d'inétinét C ij

Ménoires

» fenêtre je vois des rochers, de » l'autre des précipices : mais de » quelque côté que je tourne mes » regards dans la maison, j'y ren-» contre ceux d'un jaloux, moins » fupportables encore que les trif-» tes objets qui m'environnent. » J'ajoûterois aux malheurs de ma » vie celui de paroître criminelle » aux yeux d'un homme, qui de-» vroit m'avoir justifiée contre les » apparences convaincantes, si par » une innocence avérée j'étois en » droit de me plaindre, ou de » faire des reproches, Mais com-» ment se justifier de si loin,& com-» ment se flatter que la description » d'un léjour épouvantable ne vous » empêchera pas de m'écouter? » Mais êtes-vous digne que je le 32 souhaite? Ciel! que je vous hairois, si je ne vous aimois à » la fureur. Venez donc me voir. » une leule fois, pour entendre

ma justification; & je suis perma justification; & je suis perma fuadée que, si vous me trouvez
ma coupable après cette visite, ce
ma fera pas envers vous. Notre
ma Argus part demain pour un proma cès qui le retiendra huit jours
ma à Chester. Je ne sais s'il le gama gnera: mais je sais bien qu'il ne
ma tiendra qu'à vous qu'il n'en perma de un qui lui tient pour le moins
ma autant au cœur, que celui qu'il
ma va solliciter.

Il y avoit dans cette lettre de quoi faire donner tête baissée dans une aventure plus téméraire que celle qu'on lui proposoit, quoiqu'elle fût assez gaillarde. Il ne voyoit pas trop bien comment elle feroit pour se justifier: mais elle l'assuroit qu'il seroit content du voyage; & c'étoit tout ce qu'il demandoit pour lors.

Il avoit une parente auprès de Madame de Chesterfield. Cette pa-

Ciij

S TON STATE

Mémoires rente, qui l'avoit bien voulu suivre dans un exil, étoit entrée quelque peu dans leur confidence. Ce fut par elle qu'il reçut cette lettre, avec toutes les instructions nécessaires sur son départ & sur son arrivée. Dans ces sortes d'expéditions le secret est nécessaire. du moins avant que d'avoir mis l'aventure à fin. Il prit la poste & partit de nuit, animé d'espérances si tendres & si flatteuses. qu'en moins de rien, en comparaison du tems & des chemins. il eut fait cinquante mortelles. lieues. A la derniere poste il renvoya discrettement son postillon. Il n'étoit pas encore jour; & de peur des rochers & des précipices dont elle avoit fait mention,

pour un homme amoureux.
Il évita donc heureusement tous les mauvais pas, & suivant ses

il marchoir avec affez de prudence

DE GRAMMONT. instructions, il mit pied à terre à certaine petite cabanne, qui joimoit les murs du parc. Le lieu n'étoit pas magnifique : mais comme il avoit besoin de repos, il ne se soucioir point de voir le jour, & se soucioit encore moins d'en être vu; c'est pourquoi, s'étant renfermé dans cette retraite oblicore, il y dormit d'un profond fommeil jusqu'à la moiné du jour. Comme il sentoit une grande faim à fon réveil, il mangea fort & ferme: & comme c'étoit l'homme de la Gour le plus propre, & que la femme d'Angleterre la plus propre l'attendoit; il passa le reste de la journée à se décrasser & à se faire toutes les préparations que le tems & le lieu permettoient, sans daigner ni mettre la tête un moment dehors. ni faire la moindre question à ses hôtes. Enfin les ordres qu'il atten-Civ

56 Mémoires

doit avec impatience arriverent à l'entrée de la nuit, par une espece de grison, qui, lui servant de guide, après avoir erré pendant une demi-heure dans les boues d'un parc de vaste étendue, le sit entrer dans un jardin, où donnoit la porte d'une salle basse, Il sut posté vis-à vis de cette porte par laquelle on devoit bientôt l'introduire dans des lieux plus agréables. Son guide lui donna le bon soir. La nuit se ferma: mais la porte ne s'onvrit point.

On étoit à la fin de l'hiver; ce pendant il sembloit qu'on ne sût qu'au commencement du froid. Il étoit crotté jusques aux genoux, & sentoit que, pour peu qu'il prît encore l'air dans ce jardin, la gelée mettroit toute cette crotte à sec. Ce commencement d'une nuit fort apre & sort obscure, eut été rude pour un autre : mais ce a éc

DE GRAMMONT. toit rien pour un homme qui se -flatoit d'en passer si délicieusement la fin. Il ne laissa pas de s'étonner de tant de précautions dans l'absence du mari. Son imagination, que mille tendres idées réchauffoient, le soutint quelque tems contre les cruautés de l'impatience & contre les rigueurs du froid : mais il la sentit petit-à-petit refroidir; & deux heures qui lui parurent deux siécles, s'étant passées fans qu'on lui donnât le moindre figne de vie, ni de la porte, ni des fenêtres; il se mit à faire quelques raisonnemens en lui - même sur l'état présent de ses affaires, & sur le parti qu'il y avoit à prendre dans cette conjoncture: « Si » nous frappions à cette maudite » porte, disoit-il; car encore est-» il plus honorable, fi le malheur » m'en veut, de périr dans la mai-» son, que de mourir de froid 58 MEMOTRES

» dans le jardin. Il est vrai , re-» prenoit-il, que ce parti peut ex-» poler une personne que quel-» que accident imprévu met peut-» être, à l'heure qu'il est, encore » plus au délespoir que moi». Cette pensée le munit de tout ce qu'il pouvoit avoir de patience & de fermeté contre les ennemis qui la combattoient. Il se mit à se promener à grands pas, résolu d'atzendre le plus long-tems qu'il feroit possible, sans en mourir, la fin d'une aventure qui commencoit si tristement. Tout cela sut inutile; & quelque monvement qu'il se donnât, enveloppé d'un gros manteau, l'engourdissement commençoit à le faisir de tous côtés, & le froid dominoit en dépit de tout ce que les empresfemens de l'amour ont de plus vif-Le jour n'étoit pas loin; & dans Pétat où la nuit l'avoit mis in-

DE GRAMMONT. geant que ce seroit désormais inutilement que cette porte enforcelée s'ouvriroit, il regagna du mieux qu'il put l'endroit d'où il étoit parti pour cette merveilleuse ex-

pédition.

· Il failut tous les fagots de la potite maison pour le dégeler. Plus il songesit à son aventure, plus les circonstances lui en paroiffoient bisarres & incompréhensibles. Mais loin de s'en prendre à la charmanteChestersield, il avoit mille différentes inquiétudes pour elle. Tantôt il s'imaginoit que son mari pouvoit être inopinément revenu: tantôt que quelque mal subit l'avoit faisie; enfin que quelque obstacles étoit malheureusement mis à la traverse pour s'opposer à son bonheur, justement au fort des bonnes intentions qu'on avois pour lui. « Mais, disoit-il, pour-» quoi m'avoir oublié dans ce

» maudit jardin? Quoi! ne pas » trouver un petit moment pour » me faire au moins quelque sias gae , puisqu'on ne pouvoit ni » me parler, ni me recevoir » ? Il ne savoit à laquelle de ces con-Jectures s'en tenir, ni que répondre aux questions qu'il s'étoit faites: mais comme il se flatta que tout iroit mieux la nuit suivante. après avoir fait vœu de ne plus remettre le pied dans ice malen-l contreux jardin - il ordonna qu'on l'avertit d'abord qu'on demanderoit à lui parler, se coucha dans le plus méchant lit du monde. & ne laissa pas de s'endormir comme il eût fait dans le meilleur. Il avoit compté de n'être réveillé que par quelque leure. ou quelque message de Madame de Chesterfield: mais il n'avoit pas dormi deux heures qu'il le fut par un grand bruit de cors & de

DE GRAMMONT. 62 chiens. La chaumiere qui lui servoit de retraite, touchoit, comme nous avons dit les murailles du parc. Il appela son hôte pour savoir un peu que diable c'étoit que cette chasse, qui sembloit être au milieu de sa chambre, tant le bruit augmentoit en approchant. On lui dit, que c'étoit Monseigneur qui couroit le lievre dans son parc. Quel Monseigneur ? dit - il ; tout étonné. Monscigneur le Comte de Chesterfield, répondit le païsan. Il fut si frappé de cette nouvelle, que dans sa premiere surprise, il mit la tête sous les couvertures, croyant déja le voir entrer avec tous ses chiens. Mais dès qu'il sus un peu revenu de son étonnement. il se mit à maudire les caprices de la fortune, ne doutant pas que le retour inopiné d'un jaloux importun, n'eût causé toutes les tribulations de la nuit précédente.

### 62 Mémoires

· Il n'y eut plus moyen de se rendormir, après une telle allarme. Il se leva, pour repasser dans son esprittous les stratagêmes qu'on a coutume d'employer pour tromper, ou pour éloigner un vilain mari qui s'aviloit de négliger son procès pour obséder sa semme. Il achevoit de s'habiller & commençoit à questionner son hôte, lorsque le même grison qui l'avoit conduit au jardin, lui rendit une lettre, & disparut sans attendre la réponse. Cette lettre étoit de la parente: & voici ce qu'elle contenoit.

« Je suis au désespoir d'avoir » innocemment contribué à vous » attirer dans un lieu où l'on ne » vous fait venir que pour se mo-» querde vous. Je m'étois opposée » au projet de ce voyage, quoique » je susse suit part: mais elle » dresse seule y eût part: mais elle

DE GRAMMONT 62 » vient de m'en désabuser. Elle » triomphe dans le tour qu'elle » vous a joué. Non-seulement son » mari n'a bougé d'ici: mais il y » refte par complaisance. It rraite le mieux du monde; & »c'est dans leur raccommodement » qu'elle a su que vous sui aviez » conseilsé de la mener à la cam-» pagne. Elle en a concu tant de » dépit & d'aversion pour vous » que de la maniere dont elfe » m'en vient de parler, ses ressen-» timens ne font pas encore fatif-» fairs. Confolez-vous de la haîne » d'une créature dont le cœur ne » méritoit pas votre tendresse. Par-» tez : un plus long séjour ici ne » feroit que vous attirer quelque » nouvelle disgrace. Jen'y resterai » pas long-tems: je la connois, » Dieu merci. Je ne me repens » pas de la compassion que j'en ai d'abord eue: mais je fuis de

### V4 Mémoires

» goûtée d'un commerce qui ne » convient guere à mon humeur ».

L'étonnement, la honte, le dépit & la fureur, s'emparerent de son cœur après cette lecture. Les menaces ensuite, les invectives, & les desirs de vengeance, exciterent tour - à - tour son aigreur & ses ressentimens: mais, après y avoir bien pensé, tout cela se réduisit à prendre doucement fon petit cheval de poste pour remporter à Londres un bon rhûme. par dessus les desirs & les tendres empressemens qu'il en avoit apportés. Il s'éloigna de ces perfides lieux, avec un peu plus de vitesse qu'il n'y étoit arrivé, quoiqu'il n'eût pas, à beaucoup près, la tête remplie d'aussi agréables pensées. Cependant, quand il se crut hors de portée de rencontrer Mylord Chesterfield & sa chasse, il voulut un peu se retourner,

DE GRAMMONT. 60 pour avoir au moins le plaisir de voir la prison où cette mêchante bête étoit renfermée: mais il fut bien surpris de voir une très-belle maison, située sur le bord d'une riviere, au milieu d'une campagne la plus agréable & la plus riante qu'on pût voir. Au diable le précipice, ou le rocher qu'il y vit. Ils n'étoient que dans la lettre de la perfide. Nouveau sujet de ressentiment & de confusion pour un homme qui s'étoit cru savant dans les ruses aussi-bien que dans les foiblesses du beau sexe, & qui fe voyoit la dupe d'une coquette, qui se raccommodoit avec un époux pour se venger d'un amant.

Il regagna la bonne Ville, prêt à soutenir contre tous, qu'il faut être de bon naturel pour se fier à la tendresse d'une semme qui nous a déja trompés: mais qu'il faut être sou pour courir après.

### 66 Mémoires

Comme cette aventure n'avoît pas beaucoup de beaux endroits pour lui, le voyage & ses circonstances furent supprimés qu'il lui fut possible : mais comme on peut croire que la Chesterfield n'en garda pas le secret, le Roi l'apprit, & lui en ayant fait son compliment, il voulut un ample détail de cette expédition. Le Chevalier de Grammont étoit préfent à ce récit; & n'ayant que fort peu déclamé contre la trahison qu'on lui avoit faite: « Si elle a en io tort, dit-il, de pousser la chose » si loin, vous avez eu tort aussi » de revenir sur vos pas commè » un étourdi. Je m'en vais pariet » cent-pistoles, qu'elle s'est repen-» tie plus d'une fois d'un ressentiment que vous méritiez affet » pour le tour que vous lui aviez » joué. Les femmes aiment la ven-» geance: mais elles ne tiennent

DE GRANMONT. 67 » pas toujours leur colere; & fi » vous enfliez resté dans le voisi-» nage julqu'au lendemain, je veux » avoir les brascaffés, si on ne vous » eût fait amende honorable pour » l'affront de la premiere nuit ». Hamilton n'en tomba pas d'accord. Le Chevalier de Grammont voulut fontenir sa thèse par un exemple; & s'adressant au Roi: « Sire, dit-il. Votre Majesté peut » avoir consu Marion de l'Orme. » La créature de France qui avoit » le plus de charmes étoit celle là. » Quoiqu'elle eût de l'esprit com-» me les Anges, elle étoit capri-» cieuse comme un diable. Cette » Princesse, m'ayant donné un ren-» dez-vous, s'étoit avisée de me » l'ôter pour le donner à un autre. » Elle m'écrivit le plus joli billet » du monde, tout rempli du dé-» sespoir où elie étoit d'un mat a de tête qui l'obligeoit à garder

» le lit, & qui la privoit du plai» fir de me voir jusqu'au lende» main». Ce mal de tête, soudainement arrivé, me parut suspect, &
ne doutant point que ce ne sût
une désaite: Oh!parbleu, Madame
la coquette, dis-je en moi-même,
si vous ne jouissez pas du plaisir
de me voir aujourd'hui, vous ne
jouirez pas de celui d'en voir un
autre.

autre.

« Voilà tous mes grisons en

» campagne dont les uns battoient

» l'estrade autour de sa maison,

» tandis que les autres assiégeoient

» sa porte. Un de ces derniers me

» vint dire que personne n'étoit

» entré chez elle de tout l'après
» midi : mais qu'un petit laquais

» en étoit sorti sur la brune; qu'il

» l'avoit suivi jusques dans la rue

» Saint-Antoine, où ce laquais en

» avoit rencontré un autre, au
» quel il avoit dit seulement un

» mot ou deux. Il ne m'en fallut » pas davantage pour me confir-» mer dans mes soupçons, & pour » former le dessein d'être de la par-

» tie, ou bien de la rompre. » Comme il y avoit fort loin » du Baigneur où je logeois, jus-» ques au fond du Marais, dès » que la nuit fut venue, je mon-» tai à cheval sans vouloir qu'on 22 me suivît. Dès que j'eus gagné: » la Place Royale, le grison en sen-» tinelle m'assura qu'il n'étoit en-» core entré personne chez Ma-: » demoiselle de l'Orme. Je pous-22 sai vers la rue Saint-Antoine, & n justement comme je sortois de » la Place-Royale, j'y vis entrer' » un homme à pied qui se cachoit! » de moi tant qu'il pouvoit: mais » il eut beau faire: je le reconnus, n C'étoit le Duc de Briffact Je » ne doutai point que ce né fût le rival de cette nuit. Je m'appro-

MÉMOTRES » chai donc de lui, failant sem-» blant de douter si je ne metrom-» pois point, en mettant pied à n terre d'un air fort empressé ». Briffac, mon ami, lui dis-je, il faut que tu me fasses un plaisir de la derniere importance: j'ai un rendez-vous, pour la premiere fois, chez une personne à quatre pas dici. Comme ce n'est que pour prendre des mesures, je n'y serai pas long - tems. Prête - moi ton manteau, si tu m'aimes, & promene un peu mon cheval, en attendant, mon retour. Sur-tout. ne t'éloigne pas d'ici. Tu que j'en ule librement : mais c'est. comme tu seis, à la charge d'autant. Je pris son manteau sans attendre la réponse. Il prit la bride de mon cheval, & me conduisit de l'œil. Cela ne lui servit de rien;

car après avoir fait semblant d'entres dans une porte vis-à-vis-

DE GRAMMONT. 711 de lui je me coulai par - dessous. les arcades jusqu'à la porte de la Nymphe de l'Orme. On l'ouvrit d'abord que j'eus frappé. J'étois: si bien enveloppé du manteau des Briffac, qu'on me prit pour lui. La porte se referma sans qu'on m'eût fait la moindre question. & comme je n'en avois point à faire, je sus droit à la chambre de la Demoifelle. Je la trouvai: sur un lit de repos dans le déshabillé le plus galant & le plus agréable du monde. Jamais elle n'avoir été si belle, ni si surprise, & la. yoyant toute interdite; On'est-ce. ma belle ? lui dis-je. Il me paroit; que voilà une petitemigraine bien. parée, Le mal de tête est appa-. remment passé. Point du tout dit-elle, je n'en puis plus : &c yous: me ferez plaisir de vous en aller & de me laisser mettre au lit. Pour vous laisser mettre au lit-

Mémoires oui, lui dis-je: mais pour m'en aller, non, ma petice Infante. Le Chevalier de Grammont n'est pas un sot; on ne se pare pas avec tant de soin pour rien. Vous verrez pourtant que c'est pour rien, me dit elle : car assurément il n'enfera pas autre chose pour vous. Quoi! dis-je, après m'avoir promis un rendez-vous... En bien! me dit elle brusquement, quand je vous en aurois promis cinquante, c'est à moi de les tenir, si je veux, & à vous de vous en passer, si je ne le veux pas. Cela seroit bon, lui dis-je, si ce n'étoit pour le donner à un autre. Elle aussi fiere que celles qui ont le plus d'innocence, & aussi prompte que celles qui en ont le moins, s'emporta sur un souçon qui lui dondoit plus de chagrin que de confusion; & voyant qu'elle monsoit fur les grands chevaux : Mademoiselle.

DE GRAMMONT. demoiselle, lui dis je, ne le prenons pas, s'il vous plaît, sur ce ton. Je sais ce qui vous inquiète. Vous avez peur que Brissac ne me trouve avec vous : mais ayez fur cela l'esprit en repos. Je l'ai rencontré près de chez vous; & Dieu merci, j'ai mis bon ordre qu'il ne vous rende pas si-tôt visite. Je lui dis cela d'un air un peu tragique. Elle en parut troublée d'abord. & me regardant avec furprile: « Que voulez vous donc dire du »Duc de Brissac? me dit-elle...Je » veux dire, répondis-je, qu'il est » au bout de la rue, qui promène » mon cheval; & si vous ne voun lez pas m'en croire, vous n'a-» vez qu'à y envoyer un de vos » gens, ou voir son manteau, » que je viens de laisser dans vo-» tre anti-chambre. Voilà l'éclat » de rire qui la prend au fort de » son étonnement,; & me jetant Tome II.

74 » les bras au cou: mon Chevalier. or me dir-elle; je n'y saurois plus so tenir; tu és trop aimable & » trop extraordinaire pour ne te by pas rout pardonner. Je lui ra-» contai comme la chose s'éroit 🖘 passes. Elle en pensa mourir de so rire.; & nous étant léparés fort » bons amis, elle m'affura que some fibb tidy in lavir nome » ner des chevaux tant qu'il luti or plairdit; qu'il ne mettroit de

🕳 la muit le pied chez elle, 🐇 » Jele trouvai fidèlement dans - l'endroit où je l'avois laisse. Je is his fix mille excuses de l'avoir is fair attendre fi long-terns, & » mille remetcimens de la conts blailance. If me dirique je me » moquois; que ces complimens s ne fe failoient point entre amis; " & pour me convaincre qu'il m'awoit rendu ce petit fervice de in bon cour, il voultit à toute fotDE GRAMMONT. 75

» ce tenir la tête de mon cheval,
» tandis que j'y remontois. Je lui
» donnai bien le bon soir, en lui
» rendant son manteau, & je me
» rendis chez mon Baigneur, éga» lement content de la maitresse
» de u rival. Voilà, poursuivit» il, comme il ne faue qu'un peu
» de patience & d'adresse pour
» désarmer la colere des Belles,
» & pour mettre jusques à leurs
» supercheries à prosit ».

Il avoit beau divertir par ses récits, instruire par ses exemples, & ne paroître à la Cour que pout y répandre la joie universelle; il y avoit long-tems qu'il étoit trop le seul étranger à la mode. La fortune jalonse de la Justice qu'en rend au mérite, & qui veut que les félicités dépendent de ses caprices, lui suscita deux compétiteurs dans la possession où il étoit de charmer toute l'Angleterre; &

. Dij

76

ces compétiteurs étoient d'autant plus dangereux, que le bruit de leurs différens mérites étoit arrivé avant eux, pour disposer les suffrages de la Cour en leur faveur.

Ils venoient faire voir en leurs personnes ce qu'il y avoit de plus accompli dans la robe & dans l'épée. L'un étoit le Marquis de Flamarin, trifte objet des triftes élégies de la Comtesse de la Suze. L'autre étoit le Président Tambonneau, très-humble & très-obéiffant serviteur & berger de la belle Luine. Comme ils arriverent enfemble; ils firent ce qu'ils purent pour briller de concert. Lieurs talens étoient aussi dissérens que leurs figures. Tambonneau, passablement laid, fondoit ses espérances fur beaucoup d'esprit qu'on ne lui trouva pas; & Flamarin. par son air & par sa taille, briguoit, une admiration qu'on lui refuloit tout net.

DE GRAMMONT.

Ils étoient convenus de se prêter mutuellement du secours pour y réussir. C'est pourquoidans leurs premieres visites, l'un représentoit, & l'autre portoit la parole. Mais il s'en fallut beaucoup qu'ils ne trouvassent les Dames en Angleterre du goût de celles qui rendoient leurs noms fameux en France. La Rhétorique de l'un ne fit que blanchir auprès du beau sexe, & la bonne mine de l'autre ne le distingua que pour le menuet, dont il fut l'introducteur en Angleterre, & qu'il dansoit avec assez de succès. On étoit trop accoutumé dans cette Cour à l'esprit de Saint-Evremont, & aux agrémens naturels & finguliers de son héros, pour être séduit par les apparences. Cependant; comme les Anglois en général ont une espèce de penchant pour ce qui sent le gladiateur, on fit grâce à Flama-Diii

rin, en faveur d'un duel, qui, le chassant de son pays, lui servoit de recommandation chez eux.

Mademoiselle d'Hamilton eut d'abord l'honneur d'être distinguée par Tambonneau. Il crut qu'elle avoit tout l'esprit qu'il falloit pour démêler la délicatesse du sien; & charmé de voir qu'il n'y avoit rien de perdu dans sa conversation, ni pour le tour, ni pour l'expression, ni pour la finesse des pensées, il lui faisoit souvent la grâce de causer avec elle; & peut-être ne le fût-il jamais appercu qu'il l'ennuyoit, si, s'en tenant à cet étalage d'éloquence, il ne se fût mis en tête d'assaillir son cœur. Cétoit un peu trop pour la complaisance de Mademodelle d'Hamilton, qui croyoit n'en avoir déja que trop eu pour les figures de son discours. On le pria de faire ailleurs l'essai de ses DE GRAMMONT. 79
Rouremes léduilantes & de ne pas
perdre le mérite de la premiere
constance, par une infidélité qui
leroit très-inutile.

Il suivit ce conseil en hamme sage & docile; & quelque teme après, retournant aux pieds de ses premieres habitudes en France, il se mit à faire provision de politique, pour ces négociations importantes; auxquelles il s'est vu

depuis employé.

Ce na fat qu'après son départ, que le Chevalier de Grammont fat informé de la déclaration galante qu'il avoit faite. La considence n'en valoir pas la peine. Capendant cela ne laisse pas de hi fauver quelque peu de ridicule avant son départ. Son Collègue Flanquis, dénué de ce support, s'apperçut qu'il ne feroit plus en Angleterre les progrès qu'il avoit espérés de l'amour & de la sortur D iv

ne. Mais Mylord Falmouth, toujours attentif à la gloire de fon Maître pour les secours des illustres affligés, pourvut à sa subsistance, & Madame de Southask à ses plaisirs. Il eut une pension du Roi, & d'elle tout ce qu'il voulut; trop heureux qu'elle n'esse plus de présens à lui faire que celui de son cœur.

Ce fut en ce tems là que Talbot, dont on a fait mention, & qu'on a vu depuis Duc de Tirconel, devint amoureux de Mademoiselle d'Hamilton. Il n'y avoit point à la Cour d'homme de meileur air. Il n'étoit que cadet d'une maison, à la vérité, fort ancienne, mais considérable par l'éclat ou les biens. Cependant, quelque distrair qu'il fût d'ailleurs, comme il étoit appliqué à sa fortune; qu'il étoit bien avant dans la faveur du Duc d'Yorck; qu'il

DE GRAMMONT. avoit mis cette faveur à profit, & que la fortune lui avoit été favorable au jeu; il avoit si bien. fait, qu'il se voyoit en possession de quarante-mille livres de rente en fonds de terre. Il s'offrit à Mademoiselle d'Hamilton avec cet établissement : & des espérances presque certaines d'être Pair du Royaume, par le crédit de son maître; & par-dessus tout cela, tant de sacrifices qu'il lui plairoit. des lettres, des portraits & des cheveux de la Shrew sbury; curiofités qui véritablement ne sont comptées pour rien en ménage, mais qui faisoient soi de son mérite en amour.

Cette concurrence n'étoit pas à mépriser; & le Chevalier de Grammont la jugea d'autant plus dangereuse pour les intérêts de son cœur, qu'il voyoit Talbot pass sionnément amoureux; qu'il n'é-

# Mémoires

toit pas homme à se rebuter pour un refus; qu'il n'étoit pas fait de maniere à s'attirer du mépris ou des froideurs pour ses empressemens, & qu'outre cela, ses freres commençoient à fréquenter la maison. De ses freres, s'un étoit Aumônier de la Reine, Jésuite intriguant, & grand faifeur de mafiages: l'autre étoit ce qu'on appelle Moine Séculier, qui n'avoit de son ordre que le libertinage & la réputation qu'on leur attribue; du refte, libre par-tout, divertiffant par rencontre, mais en posfession de dire des vérités offenfantes. & de rendre de bons offices.

Dans les réflexions du Chevaher de Grammont sur toutes ces choses, il y avoit de quoi donner de l'inquictude. Le peu de disposition que témoignoit Mademoifelle d'Hamilton pour les préDE GRAMMONT. 83
tentions de ce rival n'éroit pas
capable de le rassurer. Elle ne
pouvoit répondre que de ses intentions, et dépendoit absolument de celles de ses parens.
Mais la forture qui sembloit l'avoir pris sons se procession en
Angleterre, le délivra de ces nouvelles inquiérudes.

Talbot s'étoir dès long-tems perté pour Parron des Irlandois opprimés. Ce sèle pour fa Marion étoit sont sont louable : mais il n'étoit pas tout-à-fait désintésésé. De stous ceux que son crédit avoir établis dans ame partie de leurs biens, il avoir écorné quelque perire chose i mais commechacun y trouvoir lon compre, personne n'y trouvoir à redire. Capendant, comme il est difficile des le contemir, quand la sistune ou lansaveur: se mêles de toute ce qu'on emprendu, il y enciquel.

Memotres ques airs d'indépendance dans son procédé, qui choquerent l'autorité du Duc d'Ormond, pour lors Vice-Roi d'Irlande. Il lui fit connoître, avec assez de hauteur; qu'il n'en étoit pas content. Il y avoit assurément quelque différence entre le crédit & le rang de l'un & de l'autre. Le parti le plus prudent pour Talboi, étoit la soumission & les désérences : mais comme ce parti lui parut le moins généreux, il fit le fier, & ne s'en trouvá pas bien. Car s'étant emporté mal-à-propos quelques discours, qu'il ne lui convenois pas de tenir, ni au Duc d'Ormand de pardonner, on le mit à la Tour, d'où voyant bien qu'il ne sortiroit pas qu'il n'eût fait toutes les soumissions qu'il falloit au Duc d'Ormond, il y employa ses amis, & fit beaucoup plus pour fortir de ce pas "iqu'il

DE GRAMMONT. 85 n'eût fallu pour s'en garantir. Il perdit, par ce démêlé, tout espoir d'entrer dans une famille, qui n'avoit garde après cela découter aucune proposition de sa

part.

Il fallut un peu prendre sur lui pour se désaire d'une passion qui avoit sait dans soncœur beaucoup plus de progrès que cette brouillerie n'avoit sait de bien à ses affaires. Il crut qu'elles avoient besoin de sa présence en Irlande, & qu'il n'avoit plus que faire de celle de Mademoiselle d'Hamilton pour oublier une tendresse qui troubloit encore son repos. Son départ suivit de près cette résolution.

Il étoit gros joueur, & raisonnablement distrait. Le Chevalier de Grammaont du avoit gagné trois ou quarde-cents Guinées da veille! de son emprisonnement.

Cette aventure lui avoit ôté de la tête l'exactitude de payer dès le lendemain, selon sa coutume: & cela lui étoit tellement sorti de l'esprit, qu'il ne s'en souvint pas après qu'il fut en liberté. Le Chede Grammont qui voyoit partir sans lui donner le moindre signe de vie sur la dette, crut qu'il falloit lui souhaiter un bon voyage; & l'ayant rencontilé chez le Roi, comme il venoit d'en prendre congé : « Talbot, lui diril, si vous avez besoin de mes ... fervices ici 'pendant votre' ab-- fence, vous n'avez qu'à dire. . Vous lavez que le vieux Raussel -» a laissé son Neveu pour sol-» liciter ses intérêts auprès de » Mademoiselle d'Hamiltoni » vousvoulez, je přendrui foinidas vôtres. Adigu zibanningagis. e N'allez pas tomber malede per miles chemins: mais li belanious

DE GRAMMONT. 87 matrivoit, souvenez-vous de moi matrivoit, souvenez-vous de moi matrivoit, que ce compliment sit d'abord souvenir de la dette,! en sit un grand éclat de rire, & lui dit, en l'embrassant: Mon cher Chevalier, je vous sais si bon gré de l'ostre que vous venez de me saire, que je vous laisse ma Maitresse, & vais vous envoyer votre argent.

Le Chevaller de Grammont étoit toutplein de ces façons honnêtes de rafraîchir la mémoire de ceux qui l'avoient un peu tardive sur le paiement. Voici comme il s'y prit long tems après, au sujet de Mylord Conwalis. Ce Mylord Conwalis avoit épousé la fille de Fax, Trésorier de la Maison du Roi, l'homme d'Angletterre le plus riche & le plus réglé. Son beau-sils, au contraire, étoit un petit hamaeton, grand dissipateur, qui jouoit volontiers, qui per-

doit tant qu'on vouloit; mais qui ne payoit pas de même. Son beau-pere, qui n'avoitgarde d'approuver sa conduite, ne laissoit pas de payer en la redressant. Le Chevalier de Grammont lui avoit gagné mille ou douze-cents Guinées qui n'arrivoient point, quoiqu'il fût sur son départ, & qu'il eût pris congé de Conwalis présérablement aux autres. Cela l'obligea d'écrire un billet que l'on trouva laconique. Le voici.

## Mylord,

Grammont, & n'oubliez pas le Chevalier Fax.

Pour en revenir à Talbot, il partit plus touché que ne le paroît un homme qui fait présent de sa Maitresse. Son séjour en Inlande, ni le soin de ses affaires, me

DE GRAMMONT. 89 le guérirent pas tout-à-tait; & s'il le trouva dégagé des fers de Mademoiselle d'Hamilton à son retour, ce ne sut que pour en prendre d'autres. Le changement qu'il trouva dans l'une & dans l'autre Cour causa le sien. Disons comment.

Nous n'avons parlé des Filles de la Reine jusqu'à présent, que pour faire mention de Mademoi selle Stwart & de Mademoiselle de Warmestré. Les autres étoient Mademoiselle Balantin, Mademoiselle de la Garde, & Mademoiselle Bardou, toutes Filles d'Honneur, comme il plaisoit à Dieu.

La Balantin n'avoit point de beauté. C'étoit une bonne créature, à qui l'embonpoint & quelque fraîcheur tenoient lieu de mérite, & qui, n'ayant pas l'esprit d'être coquette dans les sormes,

MÉMORRES faisoit tout de son mieux pour contenter le monde par sa complaisance. Mademoiselle de La Garde & Mademoiselle Bardou. toutes deux Françoiles, avoient été placées par la Reine Mere. La premiere étoit une petite Mauricaude qui s'entremettoit des affaires de ses Compagnes, & l'autre vouloit à toute force être admise au rang des Filles d'Honneur. quoiqu'elle ne fût que logée parmi les autres, & qu'on lui en contestât à tous momens les titres & les fondions.

On ne pouvoit guère être plus saide, avec une aussi jodie taille: mais en récompense, sa laideur étoit rehaussée par tout ce qui pouvoit y donner de l'éclat. On se servoit d'elle, pour danser avec Flamarin: & quelquesois sur la find'un bal, armée de castagnettes & d'esservoit à elle se aucttoit à

DR GRANMONT. 91 danser quelque Sarabande figurée, qui faisoit rire la Cour. Il faut maintenant voir ce que devint tout cela.

Comme Mademoiselle Seware ne servoit que rarement auprès de la Reine, on ne comptoit plus sur elle. Les autres désilèrent presqu'en même tems, par dissérentes aventures. Voici celle de Mademoiselle Warmestré, dont on a dit quelque chose au sujet du Chevalier de Grammont.

Mylord Taffe, fils aîne du Comte de Carlingford s'étoit imaginé qu'il étoit amoureux d'elle; & la Warmestré, non-seulement s'imagina qu'il étoit vrai; mais elle compta qu'il ne manqueroit pas de l'épouser à la premiere occasion; & en attendant, elle crut qu'il failoit le recevoir tout de son mieux. Il avoit fait considence de ses affaires au Duc de

Mémoires 72 Richemont. Ils s'aimoient beaucoup: mais ils aimoient encore plus le vin. Le Duc de Richemont, malgré sa naissance, ne brilloit que médiocrement à la Cour; & le Roi le considéroit encore moins que ne faisoient les Courtisans. Ce fut apparemment pour se mettre mieux dans son esprit, qu'il s'avisa de devenir amoureux de Mademoiselle Stwart. La confidence fut mutuelle entre Taffe & lui, sur leurs engagemens. Voici les mesures qu'ils prirent pour leur conduite. La Petite la Garde fut chargée de dire à Mademoiselle Stwart, que ce Duc de Richemont mouroit d'amour pour elle; & que toutes les fois qu'il la lorgnoit en public, cela vouloit dire, qu'il étoit tout prêt à l'épouser, dès qu'elle en auroit le loifir.

· Taffe n'eut point de commis-

DE GRAMMONT. 93 fion à donner pour Mademoiselle Warmestré à la petite Ambassadrice. Tout étoit réglé de ce côtélà: mais elle sut chargée de ménager certaines facilités qui manquoient encore à la liberté de leur commerce : comme par exemple, de la voir à toute heure du jour & de la nuit chez elle. Cela paroissoit difficile : mais on en vint à bout.

La Gouvernante des Filles, qui pour toutes choses au monde n'auroit voulu faire la commode, qu'en tout bien & tout honneur, consentit qu'on souperoit tant qu'on voudroit chez Mademoiselle Warmestré, pourvu que ce sût à bonne intention, & qu'elle sût de la partie. La bonne Dame aimoit les huîtres vertes, & ne haissoit pas le vin d'Espagne. Elle trouvoit donc à coup sûr dans chacun de ces repas deux barils

#### MEMOIRES

d'huîtres: l'un pour manger avec la compagnie, & l'autre pour emporter: & dès qu'elle avoit pris sa dose de vin, elle prenoit congé de l'assemblée.

C'étoit à-peu-près du tems que Monsieur le Chevalier de Grammont avoit jeté les yeux sur elle, qu'on menoit ce petit train de vie, dans sa chambre. Dieu sait les pâtés de jambon, les bouteilles de vin, & les autres provisions de sa libéralité, qui s'y consommoient!

Au milieu de ces bombances nocturnes, & de cet innocent commerce, un parent de Killegrew vint solliciter un procès à Londres. Il le gagna: mais il y pensa perdre l'esprit.

C'étoit un Gentilhomme de campagne, veuf depuis six rrois, & possesseur de quisse à seizemille sivres de rence. Le pauvre

DE GRAMMONT. 95 homme, qui n'avoit que faire à la Cour, y fut voir son cousin Killegrew qui n'avoit que faire de la visite. Il y vit Mademoiselle Warmestré: & dès certe premiers vue en devint amoureux. Cela ne fit qu'augmenter. Si bien que n'ayant plus de repos ni le jour, ni la muit, il falloit avoir recours aux somèdes extrêmes : c'est-àdire, gar'un beara matin il fut converson confin Killegrew lui coma la chance, & le pria bien instamment de demander Mademoiselle Warmestré en mariage. de fo parti

Killegrew pensa tomber de son haue, en apprenant son dessem. Il me pouvoit cesser d'admirer quelle créature, entre toutes celles de Londres, il s'étoit sourcé dans la tête, pouv en faire sa semme. Il sut que stems fans le vouloir crèite, mais quand il vit que c'é-

MEMOIRES " toit tout de bon, il se mit à lui faire le dénombrement des dangers & des inconvéniens qu'il y avoit dans une entreprise si téméraire. Il lui dit qu'une fille élevée à la Cour étoit un terrible meuble pour la campagne; que ce seroit en troubler le repos par tous les vacarmes de l'enfer, que del'y mener malgré qu'elle en eût; que, s'il consentoit à ne l'y pas mener, il n'avoit qu'à faire un petit calcul de ce qu'il faudroit en équipage, en table, en habits, & en frais de jeu, pour l'entretenir à Londres, mais selon ses capris ces; qu'il n'avoit qu'à supputer ensuite combien lui dureroient fes quinze-mille livres de rente.

L'autre avoit déja supputé tout cela : mais trouvant sa raison moins pressante que son amour, il demeura serme dans sa résolution : & Killegrew, cédant à ses importunités,

DE GRAMMOMT. importunités, fut offrir son cousin, pieds & poings liés, à la victorieuse Warmestré. Comme il n'avoit rien tant appréhendé qu'une complaisance de sa part, rien ne l'étonna tant que le mépris avec lequel elle reçut sa proposition. La hauteur avec laquelle elle le refusa, lui fit croire qu'elle étoit bien sûre de son fait avec Mylord Taffe, & lui fit admirer tout de nouveau comment cette Princesse avoit pu trouver deux hommes d'humeur à l'épouser. Il se pressa d'annoncer ce refus, avec toutes ses circonstances les plus offenfantes, comme la nouvelle la plus salutaire qu'il pût apprendre à son coulin: mais son cousin ne se le tint pas pour dit. Il s'imagina que Killegrew lui déguisoit la vérité, par les raisons qu'il lui avoit déja exposées; & n'ôsant plus lui en parler, il prit la résolution de Tome II.

MÉMOIRES la voir lui-même. Il réveilla tout fon courage pour cette entreprise. & médita son compliment: mais dès qu'il eut ouvert la bouche pour le faire, elle lui dit qu'il auroit pu s'épargner la peine de venir dans sa chambre pour sui parler d'une sotte affaire, dont elle avoit donné la réponse à Killegrew; qu'elle n'en avoit ni n'en auroit de sa vie d'autre à lui faire. Cela fut dit avec toute la dureté dont en accompagne les refus qu'on fait aux importuns.

Il en fut plus affligé qu'il n'en fut confus. Tout lui devint odieux dans Londres, & lui-même plus que tout le reste. Il en partit sans voir fon coulin, regagna la maifonde campagne; & croyantqu'il lui seroit impossible de vivre sans l'inhumaine, il résolut de faire

son possible pour monrir.

Mais tandis que, pour vaquer

DE GRAMMONT. 99
à la douleur, il s'étoit soustrait au commerce des chiens & des chevaux; c'est-à dire, qu'il renoncoit aux plus cheres délices d'un Geneilhomme de campagne, la dédaigneuse Warmestré, surprise apparemment pour avoir mai compté, prit la liberté d'accoucher au beau milieu de la Cour.

Une aventure si publique set d'éclar qu'on peut s'imaginer. Toute la pruderie de la Cour en sut déchaînée; celles principalement qui n'étoient plus d'âge, ou de sigure, à donner ces scandales, en demandoient justice. Mais la Gouvernante des Filles, à qui l'on auroit pu s'en prendre, assura que ce n'étoit rien, & qu'elle avoit de quoi fermer la bouche aux médisans. Elle eut une Audience de la Reine pour en développer le mystère:; & elle exposa comme quoi la chose s'étoit pessée de sont

MÉMOIRES aveu, c'est-à-dire, en tout bien & en tout honneur.

La Reine envoya demander à Mylord Taffe, s'il reconnoissoit Mademoiselle Warmestré pour sa femme. Il assura très-respectueu-sement, qu'il ne reconnoissoit ni Mademoiselle Warmestré, ni son ensant; qu'il s'étonnoit comment on vouloit plutôt lui en faire honneur qu'à un autre. La malheureuse Warmestré, plus indignée de cette réponse, qu'affligée de la perte d'un tel amant, quitta la Cour dès qu'elle le put, résolue de quitter le monde à la premiere occasion.

Killegrew, sur le point de faire un voyage quand cette aventure arriva, crut qu'il ne seroit point mal de prendre son chemin par la maison de son déplorable cousin, pour lui en saire part; & dès qu'il le vit, sans ménager la délicatesse de son amour, ou de ses sentimens, il lui en sit durement le récit. Toutes les couleurs qui peuvent donner de l'indignation y surent employées, pour le faire crever de honte & de ressentiment.

Nous lisons que l'officieux Tiridate se laissa doucement mourir, au récit de la mort de Marianne: mais le tendre cousin de Killegrew, s'étant dévotement mis à genoux, leva les yeux au Ciel, & fit cette Oraison.

« Loué soit le Seigneur d'une » petite disgrâce qui fera peut-» être le bonheur de ma vie! Que » sait-on, si la belle Warmestre ne » voudra point de moi à présent: » & si je n'aurai pas le bonheur » de passer mes jours avec une » semme que j'adore, & dont je » puis espérer des héritiers? Oui-» dà, dit Killegrew, plus con-E iii 102 MEMOIRES

» fondu que l'autre n'auxoit de l'e» tre : vous pouvez compter fur
» l'un & fur l'autre. Je ne doute
» pas qu'elle ne vous donne la
» main, dès qu'elle fera relevée;
» & ce seroit une grande matice
» à elle, qui en sait saire, de
» vous laisser manquer d'ensans.

> Je vous confeille de prendre. > toujours celui qu'elle vient d'a-

woir, en attendant les autres ...

Ce qui fut dit fut fait, non-obftant la raillerie. Cet amant fidèle la rechercha comme il ent pu fairela chaste Lucrèce, ou la belle Hélène. Sa passion ne sit qu'augmentes, après l'avoir épousée: & la généreuse Warmestré, touchée d'abord de reconnoissance, le sut ensin d'inclination, ne lui donna pas un ensant, dont il ne sût le pète; & depuis qu'il y a des ménages heureux & tranquiles en Angleterre, jamais il n'y en a eu de si fortuné.

DE GRAMMONT. 103 Quelque tems après, Mademoiselle Balantin, que cet exemple n'avoit point effrayée, eur la prudence de quister la Cour avant que d'en être chassée. La désagréable Bardou la suivit de près: mais ce ne sut que pour d'autres raidons. On s'ennuya de fa farabande, comme de son visage. Le Roi, pour ne plus les revoir, m l'une ni l'autre, leur fit donner une petite pension. Il ne restoit donc plus que la petite Mademoifelle de la Garde à pourvois. Elle n'avoit ni affez de vices, ni de vertus, pour être chassée de la Cour, ou pour y rester: Dieu fait ce qu'elle seroit devenue, si ie Seigneur Silvius, personnage qui n'avoit rien de ce que promettoit le nom Romain qu'il avoit pris, n'eût aussi pris pour femme l'Infante de la Garde.

On a fait voir que toutes ces

104 Mémoires

Princesses méritoient qu'on les chassat, ou pour leurs déréglemens, ou pour leur laideur: cependant celles qui les remplacèrent, trouverent le moyen de les faire regretter, si l'on en excepte Mademoiselle Wels.

C'étoit une grande fille faite à peindre, qui se mettoit bien, qui marchoit comme une Déesse & dont le visage fait comme ceux qui plaisent le plus, étoit un de ceux qui plaisent le moins. Le Ciel y avoit répandu certain air d'incertitude qui lui donnoit la physionomie d'un mouton qui rêve. Cela donnoit mauvaile opinion de son esprit; & par malheur son esprit faisoit bon sur tout ce que l'on en croyoit. Cependant comme elle étoit fraîche, qu'elle paroissoit neuve, le Rois que la belle Stwart ne gâtoit pas sur la finesse des pensées, voulut

DE GRAMMONT. 105 voir si les sens ne trouveroient pas mieux leur compte avec Mademoiselle Wels, que les sentimens avec son esprit. Cette épreuve ne lui fut pas difficile. Elle étoit d'une famille Royale : & comme son pere avoit fidellement servi Charles I, elle crut qu'il ne falloit pas se révolter contre Charles II. Ce commerce n'eut pas des suites fort avantageuses pour elle. On prétendoit qu'elle avoit fait un peu moins de désenles qu'il ne falloit; qu'elle s'étoit rendue à discrétion, sans être vivement pressée: & d'autres disoient que Sa Majesté se plaignoit de quelques autres facilités encore moins engageantes. Le Duc de Buckingham fit un couplet de chanson sur ce sujet, dans lequel le Roi parle à Progers, confident de les menus-plaifirs. L'allusion de Wels, qui fignisse roo MEMOIRES
Puits, fait toute la pensée du couplet. En voici le sens.

Quand le Roi, de ce Puits sentit l'horreur prosonde,

Progras, s'écria-t-il, que fuis-jedevenu?

Ah! depuis que j'y sonde, Fi je n'avois cherché que le centre du monde,

J'y serois parvenu.

Mademoiselle Wels avec cette espèce d'Anagramme sur som nom, & ces remarques sur sa personne, ne laissoit pas de briller entre toutes ses nouvelles compagnes. C'étoient Mesdemoiselles Leviston, Filding, & Bointon, peu dignes qu'on en fasse mention dans ces Mémoires; & nous les laisserons dans l'obscurité, jusqu'è ce qu'il plaise à la fortune de les en retirer.

Telle étoit en Filles d'Honneur la nouvelle Cour de la Reine. Celle de la Duchesse d'York sut presque renouvelée dans le même tems: mais quant au choix qu'elle en sit, cette Princesse montra bien, par une recrue brillante, que l'Angleterre avoit de grandes ressources en Beautés. Avant que d'en parser, voyons un peu ce que c'étoit que les premieres Filles d'Honneur, & par quel hasard elles sortirent de chez-Son Altesse.

Outre Mademoiselle Blake, & Mademoiselle Price, dont on a déjà parlé, la Chambre avoir été composée de Mademoiselle Bagett & de Mademoiselle Habert, Doyenne de la Communauté.

La Blake, qui n'avoit jamais véritablement su ce qui l'avoit brouillée avec le Marquis de Bris-

E vj.

08 Mémoires.

sacier, s'en étoit prise à cette Lettre fatale qu'elle avoit reçue de sa part, dans laquelle, fans l'avertir que la Price devoit porter des gants & du ruban jaune comme élle, il ne lui parloit que de la blonderie & de ses yeux marcassins. Elle s'imagina que c'étoit quelque chose de bien merveilfeux, pulqu'on y comparoit ses regards; & voulant, à quelque tems de là, savoir toute la vertu de l'expression, elle demanda ce que vouloit dire marcassin. Il n'y a pas de sanglier en Angleterre, & ceux à qui elle s'adressa lui dirent que c'étoit un cochon de lait. Cette injure la confirma dans tout ce qu'elle avoit soupçonné de sa persidie: Brisacier, plus étonné de fon changement, qu'elle n'étoit indignée de sa prétendue noirceur, la regarda comme une créature encore plus capricieuse

qu'elle n'étoit fade, & la planta là: mais le Chevalier Yarbouroughs, aussi blond qu'elle, s'offrit au fort de son dépir, en sut écouté savorablement: & le sort sit ce mariage, pour voir ce que produiroit une union si blassarde.

Mademoiselle Price avoit de l'esprit: & comme elle n'étoit pas d'une figure à s'attirer beaucoup de vœux, & qu'elle vouloit pourtant en avoir, loin de faire la renchérie, quand l'occasion s'en présentoit, elle ne marchandoit seulement pas. Elle avoit de l'emportement dans la colère, aussibien que dans sa tendresse. Cela l'avoit exposée à quelques inconvéniens. Elle avoit très-mal-àpropos pris querelle avec une jeune créature, que Mylord Rochesteraimoit. Ce commerce avoit été jusqu'àlorsassez secret. Elle eut l'imprudence de faire tout de son

mieux pour le rendre public, & s'attira le plus dangereux ennerni qu'il y eût dans l'Univers. Jamais homme n'a écritavec plus d'agrément, de délicatesse & de facilité: mais la plus implacable des plumes, en fait de satyre, étoit sa fienne.

La pauvre Price, qui l'avoit bien voulu mériter, y paroissoit chaque jour sous une figure nouvelle. Tout étoit plein de Vaudevilles, dont son nom étoit se restein, et sa conduite se sujet. Quel moyen d'y tenir dans une Cour, où s'on étoit avide des moindres choses qui venoient de Milord Rochester. Il ne lui fassit plus que la perte d'un Amant et la découverre qui s'en-suivit, pour mettre le comble aux petsécutions qu'on lui faisoit.

Dongan mourut en ce tems-lit. C'était un garçon de mérite, au-

DE GRAMMONT. quel Blancfort, depuis Comtede Traversham, succéda dans la Charge de Lieutenant-des-Gardes. du Corps de Son Altesse. Mademoiselle Price l'avoit rendrement aimé. Sa mort la mit au délespoir: mais son inventaire pensa la faire devenir folle. Certaine cassette cachetée de tous côtés en étoit. Elle étoit adressée de la main du défunt à Mademoiselle Price: mais, loin de la recevoir. elle n'eut pas seulement le courage de la regarder. La Gouvernante crut qu'il étoit de sa prudence de la recevoir au refus de la Price. & de son devoir de la remettre entre les mains de la Duchesse, comptant bienqu'elle étoit remplie de choses curieuses & utiles, dont il pourroit lui revenir quelque petit profit. Quoique la Duchesse ne crût pas toutà-fait cela, la curiofité de voir ce

## 112 Mémoires

que pouvoit contenir une cassette si merveilleuse, & si soigneusement cachetée, la prit: & l'ouverture s'en sit en présence de quelques Dames, qui se trouverent alors dans son cabinet.

Tous les brimborions d'amours que l'on peut imaginer, y étoient; & toutes ces faveurs étoient de la tendre Price. On ne pouvoit comprendre comment une seule personne y avoit pu fournir; car sans compter les portraits, il avoit des cheveux de toutes sortes, & mis en bracelets de tant de manieres, que c'étoit une merveille. Après cela, venoient trois ou quatre paquets de lettres, d'une tendresse si vive, qu'on n'ôsa jamais lire que les deux premieres, tant les transports & les langueurs y étoient naturellement représentées.

La Duchesse se repentit d'avoir

fait ouvrir cette cassette en si bonne compagnie: car avec de pareils témoins, elle jugea bien qu'il
n'y avoit pas d'apparence que l'aventure sût supprimée: mais comme il n'y en avoit pas aussi de retenir une telle fille d'Honneur,
on rendit à Mademoiselle Price
ce qui lui appartenoit, avec ordre d'aller achever de pleurer ailleurs la perte de son Amant, ou
de s'en consoler.

Mademoiselle Hubertétoit d'un caractère aussi nouveau pour lors en Angleterre, que sa figure paroissoit singuliere dans un pays, où d'être jeune, & de n'être pas plus ou moins belle, est un reproche. Elle avoit beaucoup d'esprit, & son esprit étoit sort orné sans être sort discret. Elle avoit beaucoup de vivacité dans une imagination peu réglée, & beaucoup de seu dans des yeux peux

114 M'R M'O R R S' touchans. Son cœur étoit tendre: mais on prétendoit que ce n'étoit qu'en faveur du beau Sexe.

Mademoifelle Bagett, qui mérita la première ses soins & ses empressemens, y répondit d'abord de bon cœur & de bonne-foi : mais s'étant apperçue que c'étoit trop peu de toute son amitié pour toute celle de la Hubert, elle laisse cette conquête à la nièce de la Gouvernante, qui s'entrouva sort honorée, comme Madame sa Tante, fort obligée du soin qu'éste avoit de la petite stille.

Bien-tôt le bruit, véritable ou faux, de cette singularisé se répandit dans la Cour On y étolt affez grossier, pour n'avoir jamais entendu parler de ce rafinement de l'ancienne Grece sur les gosts de la tendresse, & l'on se mir en tête que l'illustre Hubert, qui paroissoit si tendre pour les Bel-

DEGRAMMONT. 115 les, étoit quelque chose de plus

que ce qu'elle paroissoit.

Les Chansons commencerent à lui faire compliment sur ces nouveaux attributs; & ses Compagnes commencerent à la craindre fur la foi de ces chansons. La Gouvernante toute allarmée de ces bruits, consulta Mylord Rochester, sur le péril où sa Nièce paroissoit exposée. Elle ne pouvoit mieux s'adresser. Il tui conseilla de la retirer des mains de Mademoiselle Hubert; & fit si bien, qu'elle tomba dans les siennes. La Duchesse, trop généreuse pour ne pas traiter de vision ce que l'on imputoit à cette fille, & trop équitable pour la condamner fur des chantons, l'ôta de la chambre, pour la faire fervir auprès de la personne.

Mademoiselle Bagett étoit la Gule, qui, véritablement eut quel-

Mémoires que air de sagesse & de beauté. dans cette première chambre. Elle avoit les traits beaux & réguliers. Elle avoit ce teint rembruni, qui plaît tant, quand il plaît. Il plaisoit beaucoup en Angleterre parce qu'il y étoit rare. Elle rougissoit de tout, sans rien faire dont elle eût à rougir. Mylord Falmouth jeta les yeux sur elle. Ses vœux furent mieux reçus que n'avoient été ceux de Mademoiselle Hubert, & quelque tems après, l'Amour l'éleva, du poste de Fille d'Honneur de la Duchesse, à un rang que toutes les Filles d'Angleterre auroient pu envier.

La Duchesse d'Yorck, pour sormer sa Cour, voulut voir toutes les jeunes personnes qui s'offrirent, & sans égard aux recommandations, ne choisit que ce qu'elle trouva de plus beau.

Mademoifelle Jennings , &

Mademoiselle Temple, étoient à la tête. Elles essayoient tellement les deux autres qu'on choisit, que nous ne serons mention que d'elles.

Mademoiselle Jennings, parée des premiers trésors de la jeunesse, étoit de la plus éclatante blancheur qui fut jamais. Ses cheveux étoient d'un blond parfait. Quelque chose de vif & d'animé défendoit son teint du fade, qui d'ordinaire se mêle dans une blancheur extrême. Sa bouche n'étoit pas la plus petite, mais c'étoit la plus belle bouche du monde. La nature l'avoit embellie de ces charmes qu'on ne peut exprimer, & les Grâces y avoient mis la derniere main. Le tour de son visage étoit gracieux, & sa gorge naissante étoit de même éclat que son teint. Pour achever en un mot, sa figure donnoit une

MÉMOTRES idée de l'Aurore, ou de la Déelle du Printems, telles que Messieurs les Poètes nous les offrent dans leurs brillantes peintures. Mais comme il n'étoit pas juste qu'une seule personne possédat tous les trélors de la beauté, sans aucuns défauts, il y auroit eu quelque chose à refaire à ses bras & à ses mains, pour les rendre dignes du reste. Son nez n'étoit pas de la derniere délicatesse, & ses yeux faisoient un peu grâce, tandis que sa bouche & le reste de ses appas, portoient mille coups julqu'au

Avec cette aimable figure, elle étoit toute pétillante d'esprit & de vivacité. Ses gestes & tous ses mouvemens étoient autant d'impromptus. Sa conversation étoit séduisante, quand elle voulois plaire; fine & délicate, quand elle vouloit donner du ridicule?

fond du cœur.

mais comme son imagination l'emportoit souvent, & qu'elle commençoit de parler, avant que d'achever de penser, ses expressons ne significaient pas toujours ce qu'elle vouloit: & ses paroles rendoient quelquesois trop peu, quelquesois beaucoup trop, les choses qu'elle pensoit.

Mademoiselle Temple, à-peuprès du même âge, étoit brune, en comparaison d'elle. Sa taille étoit jolie. Elle avoit les dents belles, les yeux tendres, le teint frais, le sourire agréable & l'air suirinel. Voità ce que c'étoit que son entérieur. Il seroit difficile de dire ce que c'étoit que le reste; car elle énoit simple, glorieuse, crédule, soupçonneuse, coquette, sage, sont suffisante, & fort sotte.

Dès que ces nouveaux aftres parurent à la Cour de la Duchesse, chacun enties yeux dessus,

## Mémoires

& l'on forma des desseins sur l'une & sur l'autre, soit en bien. soit en mal. Mademoiselle Jenuings ne fut pas long-tems à se distinguer, & à ne laisser d'adorateurs à ses compagnes, que ceux que l'espoir du succès y attachoit. Son éclat éblouissant attiroit, & les charmes de son esprit

engageoient.

Le Duc d'Yorck s'étant perfuadé qu'elle étoit de son appanage, se mit en tête de faire valoir ses prétentions, par le même droit que le Roi son frère s'étoit approprié les faveurs de Mademoiselle Vels. Mais il nela trouva pas d'humeur à se mettre à son service; quoiqu'elle fût à celui de la Duchesse. Elle ne voulut rien comprendre au nombre in-·fini de lorgnades, dont il l'attaqua d'abord. Ses regards se promenoient toujours ailleurs, quand ceux ceux de son Altesse les cherchoient; & si par hasard il en surprenoit quelqu'un, elle n'en rougissoit seulement pas. Il fallut donc changer de batterie. Les regards n'ayant rien sair, il trouva l'occasion de parler; & ce sut tantpis. Je ne sais de quelle manière il conta sa chance; mais les discours ne surent pas, mieux reçus que se premier langage.

Elle avoit de la sagesse & de la sierté. Ce qu'il avoit à proposer ne convenoit pas trop à l'une, ni à l'autre. Quoiqu'on jugeât à ses vivacités qu'elle n'étoit pas capable de faire de grandes réslexions, elle s'étoit munie de quelques maximes très salutaires pour la conduite d'une personne de son âge. «La premiere étoit, qu'il salloit être peune pour entrer agréablement à à la Cour, & ne pas être vitille, pour en sortir de bonne grâce. Tome II.

Du'on ne s'y pouvoit maintenir p que par une glorieule résistance, ou par d'illustres soits esses ; &c maintenir soits esses ; &c mainteni

» donnant fa main ». Avec de tels sentimens, elle ent moins de peine à réfister aux zuentations du Duc, qu'à se débarrasser de sa persévérance. Elle sut · fourde aux traités d'établiffement. dant on voulet fonder fon ambition; & toutes les offres de pré-· fens réussirent encore plus mal. Que faire pour apprivoiler une impertinente vertu , qui ne vou--loit point entendre raison? Il y -avoit de la honte à laisser échapper une petite étourdie, dont les penchans devoient au moins tenir quelque chole de la vivacité qui , brilloit dans toutes ses manières, . & qui espendant le mélôit d'avoir DEGRAMMONT. 123 du folide, quand on ne lui en demandoit pas.

Après avoir bien rêvé sur son obstination, il crut que l'écriture pourroit faire ce que n'avoient pu les regards, les discours, ni les ambassades. Le papier souffre tout: mais, par malheur, elle ne souffroit point le papier. Chaque jour, quelques billets tendres en exprefsions, ou magnifiques en prometles, le fourroient, ou dans les poches, ou dans son manchon. Cela ne le failoit pas trop imperceptiblement, & la malicieuse petite bête avoit soin que ceux qui les yavoient vu entrer, les en vissent fortir, sans leur avoir donné la moindre audience. Elle ne faisoit ane secouer son manchon, ou tirer son mouchoir. Dès qu'il avoit le dos tourné, billets pleuvoient autour d'elle. & les ramaffoit qui vouloit. La Duchesse für souvent témoin de cette conduite, & n'eut pas le courage de la gronder de fon manque de respect. Il n'étoit donc bruit dans les deux Cours que des charmes & de la sagesse de Mademoiselle Jennings. On ne pouvoit comprendre qu'une jeune créature, débarquant de la campagne droit à la Cour, en devint si-rôt l'ornement par ses attraits, & l'exemple par sa conduite.

Le Roi crut que ceux qui l'avoient attaquée, s'y étoient mai pris; ne lui paroissant pas naturel que les promesses ne pussent l'établouir, ni les empressements la séduire; elle, qui vraisemblablement ne tenoit pas cette discrette morale de la prudence de sa mere, qui n'avoit rien éprouvé de plus délicieux que les prunes & les abricots de Saint-Atburs. Il voulut voir ce que c'étoit que cela. Tout lui parut nonveau dans le

DE GRAMMONT. tour de son esprit, & dans le charmes de sa personne : mais to tes ces nouveautés lui parurei piquantes. La curiofité de l'éprover se changea bientôt en desir c réussir dans l'épreuve. Dieu sa ce qu'il en fût arrivé; car il ayo tout l'esprit du monde, & il étc Roi. Ces qualités ne sont pas is différentes. Les résolutions de belle Jennings étoient louables bien raisonnées: mais l'esprit avo de grands charmes pour elle; & Majesté du Prince, humiliée d vant une jeune personne qui l' coute, est bien persuasive. Ma Mademoiselle Stwart n'eut gare de consentir au projet du Roi.

L'allarme la prit de bonne he re; elle pria Sa Majesté de vo loir bien laisser au Duc son srè le soin d'instruire les filles de Duchesse sa belle-sœur, & de se mêler que de la conduite de se

F iij

Mémoires troupeau, s'il n'aimoit mieux à son tour lui permettre d'écouter certaines propolitions d'établissement, qui ne lui paroissoient pas délavantageules. La menace n'étoit pas à négliger. Il obéit, & Mademoiselle Jennings eut encore tout l'honneur des bruits qui se répandirent sur cé sujet. Nouvelle estime, & nouveaux vœux de tous côtés. Elle alloit triomphante de ie ne sais combien de libertés, sans intéresser la sienne. Son heure n'étoit pas encore venue: mais elle n'étoit pas si loin. C'est ce que nous dirons, quand nous aurons fair voir comment la compagne débuta.

Quoique la figure de Mademoiselle Temple sût toute des plus jolies, elle étoit essacée par celle de Mademoiselle Jennings. Elle brilloit encore moins auprès d'elle par son esprit. Deux personnes

DE GRANMONT. 127 mès-capables de lui en donner, fi ce don étoit communicable, entreprirent en même tems de luifaire perdre le peu qu'elle en avoit. C'étoit Mylord Rochester & Mademoiselle Hubert. Le premier commença par la gâter; en lui faisant part de ses productions comme à la personne du monde la plus éclairée. Jamais il ne s'avisa de la flatter sur les charmes de sa personne. Il lui disoit bien, que file Ciel l'avoit fait d'humeur à le prendre par la beauté, il ne lui auroit pas été possible de se sauvez auprès d'elle; mais que n'étant, Dieu merci, touché que de l'esprit, il avoit le bonheur de jouir du plus agréable entretien du monde, sans que cela pût tirer à la moindre conséquence. C'étoit après un aveu li fincère, qu'il lui présentoit des Vers, ou quelque chanson nouvelle : & c'etoit-là que tout

## 228 Mémoires

ce qui pouvoit dispurer quelque chose à Mademoiselle Temple étoit mis à deux genoux devant ses appas pour en faire amende honorable. De telles insinuations tournoient sa petite tête, que c'etoit une pitié.

La Duchesse s'en apperçut, & connoissant la portée du génie de l'un & de l'autre, elle connut le danger où la pauvre Temple se précipitoit sans le savoir. Mais comme il n'est pas moins dangereux. d'interdire un commerce où l'on n'avoit pas songé, qu'il est difficile d'en rompre un bien établi. Mademoiselle Hubert fut chargée de mettre'ordre le plus discrettement qu'elle pourroit, que ces fréquentes & longues conversations n'eulsent point de suite. Elle accepta volontiers gette commission 4-88 se flatta d'y réussir,

Elle avoit déja fait toutes les

DE GRAMMONT. 120 avances, pour s'emparer de la confiance & de la bonne volonté. La Temple, moins en garde contre elle, que contre Rochester, y répondoit tout de son mieux. Elle étoit avide de louanges, & friande de toutes sortes de sucreries, autant que si elle n'eût pas eu plus de neuf à dix ans- On pourvut à l'un & à l'autre de ses goûts, Mademoiselle Hubert avoit l'Intendance du cabinet des bains de la Duchesse. Son appartement étoit tout contre; & dans cet appartement, elle avoit un cabinet garni de confitures & de toutes sortes de liqueurs. Ge cabinet convenoit au goût de Mademoiselle Temple, & il convenoit au goût de Mademoiselle Hubert, laquelle y prit plaifir.

La belle saison étant de retour, les plaisirs qui l'accompagnent, revincent av ec elle. Un jour que

Fv

Mémoires les Dames avoient été à cheval : là Temple, au retour d'une de ces galantes promenades, débarqua chez Mademoiselle Hubert, pour se remettre de la fatigue, aux dépens des confitures qui l'y attendoient: mais avant que de s'y mettre, elle Aui demanda la permission de se mettre en chemise, c'est à-dire, de se déshabiller chez elle, pour thanger de linge en sa. présence. Cette permission n'avoit garde d'être refusée. « Je vous l'allois pro-» poser, dit la Hubert. Ce n'est » pasque vous ne soyez jolie comme un Ange dans cet habillein thent: mais il n'est rien tel que » d'être fraîchement & à son aise. > Vous ne sauriez croite, ma chewire Temple, poursuivit-elle, en » l'embrassant, combien vous m'obligerez d'en user ainsi: mais sures tout, ce goût pour la propreté mie charme. Vous êtes bien dis-

DE GRAMMONT. n férente en cela, comme en bien » d'autres choses, de cette petite » folle de Jennings. Avez-vous » pris garde comme tous nos be-» nêts de la Cour l'admirent pour » quelque éclat, qui n'est peut-être » pas tout à elle, & pour des » étourderies, qui ne sont d'au-, » cune autre; & qu'ils prennent » pour des tiaits d'esprit. Je ne lui. » ai pas assex parlé pour en démé-» ler la gentillesse: mais s'il n'est » pas mieux tourné que ses pieds, » ce n'est pas grand'-chose. On » m'en a conté de belles de son » peu de propreté. Il n'y a point » de chat qui craigne tant l'eau. » Comment? Jamais ne se laver » pour soi-même, & ne décrasser, » que ce qu'il faut nécessairement » que l'on montre, c'est-à-dire, » la gorge & les mains l'

La Temple avaloit cela plus doux que les confitures; & l'officieule

Mémorres Hubert pour ne pas perdre de tems la déshabilloit en attendant sa femme-de-chambre. Elle en sit bien quelques façons d'abord, ne voulant pas donner cette peine à une personne constituée depuis quelque tems en dignité comme Mademoiselle. Hubert: mais elle eut beau s'en défendre, l'autre lui sit voir que c'étoit avec plaisir qu'elle lui rendoit ce petit office. La collation finie, & Mademoiselle Temple déshabillée : « Passons. » lui dit la Hubert, dans le cabimet des bains; nous pourrons » y causer un moment, sans crain-» d're que quelque sotte visite nous » vienne lanterner ». Elle y consentit: & s'étant toutes deux mises sur un lit de repos: « Vous » êtes trop jeune, ma chère Tem-» ple, lui dit-elle, pour connoître » la malignité du caractère des » hommes en général, & trop.

DE GRAMMONT. 133 » neuve encore en ce pays-ci pour » avoir pu déméler celui de ses » habitans. Je vais vous donner » une idée de ces Messieurs, du » mieux qu'il me sera possible, » sans ofsenser personne; car je » n'aime point la médisance.

» Premierement, il faut que 
» vous comptiez, que tous les 
» hommes de la Cour manquent 
» de probité, de bon-sens, de 
» jugement, d'esprit, ou de sincé» rité; c'est-à-dire, que celui qui 
» par hasard aura quelques unes de 
» ces qualités, à coup sur n'aura 
» pas les autres. Le faste dans les 
» équipages, la sureur du jeu, 
» la bonne opinion de leur mé» rite, & le mépris pour celui 
» des autres, sont leurs entête» mens.

» L'intérêt, ou les plussirs, sont » les motifs de toutes leurs ab-» tions. Ceux qui suivent le pre-

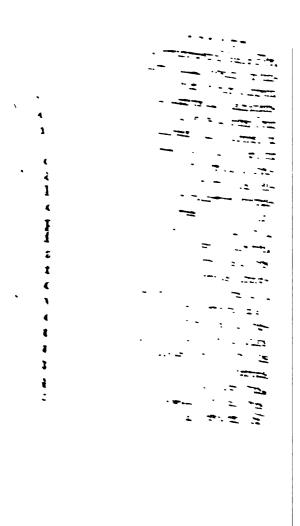

DE GRAMMONT. 135 » l'argent ou le caprice ne s'en » mêlent, on auroit beau se flat-» ter d'être pourvûe; la lagesse & » les appas y sont également inu-» tiles. Madame de Falmouth est » l'unique exemple d'une fille » d'honneur bien mariée sans dot. » & demandez au pauvre imbé-» cile d'épouxi pour quelle rai-» fon il l'a prise, je suis persuadés » qu'il n'en sait aucune, si ce n'est » qu'elle a les oreilles grandes & rouges, & le pied plat. Pour la » blonde Yarbourough, qui pa-» roissoit si fière de son établisse-» ment, elle est femme, pour » tout compter, d'un grand flan-» drin, qui, la semaine d'après son » mariage, lui fit prendre congé » de la Ville pour jamais, en ver-» tu de cinq ou six-mille livres » de rente qu'il possède sur les » confins de Cornouaille. Hélas l » la pauvre Blake, je la vis partie

Mémoires » il y a bien un an, tirée à quatre » chevaux si maigres, que je ne » crois pas qu'elle soit encore à » moitié chemin de son petit Châ-» teau. Que voulez-vous! toutes » les filles ont la folie de se vouloir » marier; & dès qu'elles ont quel-» que peude charmes, elles croient » qu'il n'y a qu'à se montrer à la » Cour pour choisir leurs époux. » Mais quand cela seroit, c'est la » plus sotte condition du monde » pour une personné qui a des » sentimens. Croyez - moi, ma » chère Temple, c'est si peu de » chose que les plaisirs du maria-» ge, au prix de ses inconvéniens, » que je ne sais comment on peut » s'y résoudre. Fuyez donc un si » fâcheux engagement, au-lieu de 22 le fouhaiter. La jalousie, jadis » inconnue dans ces innocens cli-» mats ci, devientà la mode. Vous

wen favez des exemples. De quel-

DE GRAMMONT. 137 » que brillante apparence qu'on » veuille vous éblouir, n'allez pas » de votre esclave en faire votre » tyran. Maitresse de votre liber-» té, vous la serez toujours des » autres. Je vais vous donner des » preuves assez récentes de la per-» fidie des hommes pour notre » sexe , & de l'impunité qu'ils » trouvent dans tous leurs atten-» tats contre notre innocence. Le » Comte d'Oxford devint amou-» reux d'une Comédienne de la » troupe du Duc, belle, gra-» cieule, & qui jouoit dans la » perfection. Le rôle de Roxelane. » dans une pièce nouvelle, l'avoit » mise en vogue, & le nom lui en. » étoit resté. Cette créature. » pleine de vertus, de sagesse, ou » si vous voulez, d'obstination. » refusa fièrement les offres de » fervice & les présens du Comte » d'Oxford. Cette résissance ir128 Memorres » rira sa passion. Il eut recours » aux invectives, & même aux » charmes, le touten vain. Il en » perdit le boire & le manger. » Če n'étoit pas grand'-chole pour » lui: mais sa passion devint si » violente, qu'il ne jouoit ni ne » fumoit plus. Dans cette extrémi-» té, lA'mour eut recours à l'Hy-» men. Le Comte d'Oxford, pre-» mier Pair du Royaume, a bon-» ne mme, comme vous voyez. » Il est de l'Ordre de la Jarre-» tiere, qui relève un air assez » noble qu'il a naturellement. En-» fin à le voir on diroit que » c'est quelque chose : mais a » l'entendre, on voit bien que » ce n'est rien. Cet amant passion-» né lui fit présenter une belle proso messe de mariage authentique-» ment signée de sa main. Elle ne » voulut point tâter de cet expé-» dient : mais elle crut qu'elle ne

DE GRAMMONT. 136 » rilquoit rien, lorlqu'il vint le » lendemain accompagné d'un Ministre & d'un témoin. Une au-» tre Comédienne de ses amies si-» gna le contrat comme témoin » pour elle. Le mariage fut fait & » parfait de cette sorte. Vous » croyez peut-être que la nouvelle " Comtesse n'avoit plus qu'à se » faire présenter à la Cour, y pren-" dre son rang, & arborer les armes d'Oxford? Point du tout. » Quand il en sut question, on rouva qu'elle n'étoit point marice, c'est à dire, on trouva que b le prétendu Ministre étoit un Trompette du Mylord, & le = témoin, son Timbalier. Cet Ec-» clésiastique & ce témoin ne pa-» rurent plus après la cérémonie; » & l'on foutint à l'autre témoin. o que la Sultane Roxelane avoit » apparemment cruse marier réel-» lement dans quelque rôle de

140 Mémoires

» Comédie. La pauvre créature » eut beau prendre à parti les loix » & la Religion violées aussi-bien » qu'elle par cette supercherie; » elle eut beau se jeter aux pieds » du Roi, pour en demander jus-» tice : elle n'eut qu'à se relever; » trop heureuse d'avoir une pen-» sion de mille écus pour douaire, » & de reprendre le nom de Ro-» xelane, au lieu de celui d'Ox-» ford. Vous me direz que ce n'é-» toit qu'une Comédienne, que » tous les hommes n'ont pas les » mêmes sentimens, & qu'on peut » au moins les écouter, quand ils » ne font que rendre justice au mé-» rite d'une personne faite comme » vous: mais ne vous y fiez pas, » quoique vous soyez à même; » car je sais que tout le monde ne » donne pas dans la prévention » nouvelle où l'on est pour la Jen-» nings, Lebeau Sidney vous lor» gne; Mylord Rochester se plaît » gne; Mylord Rochester se plaît » à vous entretenir: & le très-sé-» rieux Chevalier Liutleton sent » dégourdir sa gravité naturelle, » en saveur de vos attraits.

» Pour le premier ; j'avoue » qu'il est d'une figure toute pro-» pre à séduire les penchans d'u-» ne personne de votre âge: mais » quand cette figure seroit accom-» pagnée de quelque chose, com-» elle ne l'est pas, & qu'il son-» geroit aussi sérieusement à vous, na qu'il veut vous le persuader, & 22 que vous le méritez, je ne vous » conseillerois pas de fonger à lui, » pour des raisons qu'il ne m'est » pas permis de vous direà présent. » Le Chevalier Littleton, y va na sans doute de bonne-foi, puis-.» qu'il paroît honteux de l'état où wous l'avez mis, & je crois que. » s'il pouvoit tant faire que d'ou-» blier les chimères dont ilm l'ima242 MÉMOIRES
25 gination remplie, sur ce qu'on
25 appelle vulgairemnnt être Cocu,
25 le bon-homme vous épouseroit,
25 & vous iriez représenter dans
25 son petit Gouvernement, ou
25 vous passeriez gaiement vos
26 jours à tenir les comptes du
26 ménage, & à raccommoder ses
26 serviettes. Quelle gloire d'avoir
26 an Caton pour époux, dont les
26 discours sont pleins de censu-

» res, & les censures remplies de

travers!

Mylord Rochester est sans conmotive de l'homme d'Angleterre qui ma le plus d'esprit & le moins ma d'honneur. Il n'est dangereux mais il mais l'est au point, qu'il n'y a pas de me qui l'écoure trois sois, mais qui n'en soit pour sa réputation. C'est une bonne fortune, qui ne mais d'autre, puisqu'il la possede

DE GRAMMONT. 143 » dans ses écrits, s'il n'en peut » avoir autre chose : & dans le » siècle où nous vivons, l'un vaut » l'autre à l'égard du Public. Ce-» pendant rien n'est si dangereux '» que les infinuations avec lesquel-» les il s'empare de l'esprit. Il enw tredans vos goûts, dans tous vos » lentimens; & tandis qu'il ne dit » pas un seul mot de ce qu'il » penle, il vous fait croire tout » ce qu'il dit. Je m'en vaisparier, » que de la manière dont il vous a 33 parlé, yous l'avez cru le plus » honnête-homme du monde, & » le plus sincère: je ne saurois » comprendre ce qu'il vous veut, » dans les soins qu'il affecte de » vous rendre. Ce n'est pas que » vous ne loyez faite de manière à » mériter tous les empressemens » du monde : mais quand il vous » auroit tourné la tête, il ne lau-» roit que faire de la plus jolie 1121 00

Mėmorres 🐝 créature de la Cour: car il y a » long-tems que ses débauches y » ont mis ordre avec le secours > & les faveurs de toutes les cou-» reuses de la Ville. Voyez donc, ma chère Temple, ce que c'est » que cette habitude effroyable de » malignité qui le possede, à la » ruine & à la confusion de l'in-» nocence. Un scélérat qui n'a de 🐎 foins & d'empressemens pour » Mademoiselle Temple, que pour » donner plus de vraisemblan-» ce aux calomnies dont il l'a dé--» chirée. Vous me regardez avec 'm' étonnement, & semblez douter · » de la vérité de ce que j'avance : '» mais je ne veux pas que vous m'en croyiez. Tenez, dit-elle, '» tirant un papier de sa poche: » voyez les vers qu'il a faits à vo-"> tre louange, tandis qu'il endort » votre crédulité, par des discours » flatteurs & de feints respects. » En

DE GRAMMONT. 145

En disant cela, la perfide Hubert lui fait voir une demi - douzaine de couplets outrés, que Rochester avoit saits contre les filles d'honneur précédentes. C'étoit la Price qu'il attaquoit principalement par des traits sanglants, & par la plus hideuse anatomie de sa personne, qu'on pût imaginer. Hubert n'avoit fait que substituer le nom de Temple à celui de Price. Cela s'accordoit avec le chant & la mesure. Il n'en fallut pas davantage. La crédule Temple n'eut pas plutôt entendu chanter ce couplet, qu'elle ne douta plus qu'il ne fût fait pour elle; & dans le premier mouvement de sa colere, n'ayant rien plus à cœur que d'en donner le démenti sur le champ aux impostures du Poëte: « Ah! pour celui-là, ma chere » Hubert, je n'y puis plus tenir. » Je ne me pique point d'être aus-· Tome II.

145 MAMOIRES

s fibelle qu'une autre: mais pour » les défauts dont parle ce coquin-» là, ma chere Hubert, j'ôse dire so que personne n'en est plus éloi-• gnée: nous fommes seules . & » j'aurois presqu'envie de vous en » convaincre». La complaisante Mubert le voulut bien : mais quoiqu'elle lui mît l'esprit en repos, en le récriant avec éloge sur tout ce qui réfutoit la chanson de Rothester, la Temple pensa se désespérer de rage & d'étonnement. de ce que le premier homme qu'elle cût écouté, non seulement ne fui eût pas dit un mot de vrai mais qu'il eût la cruauté de l'accufer à faux : & ne trouvant point d'expression capable de remplir son dépit & la violence de sés ressentimens, elle se mit à pleurer comme une folle.

La Hubert la consola le phis rendrement qu'elle put, la gronda de ce qu'elle prenoit si fort à cœur les noirceurs d'un homme, dont on connoissoit trop l'insamie, pour que de telles impostures enssent lieu: mais elle lui confeilla de ne lui plus jamais parler; que c'étoit l'unique moyen de rendre ses projets inutiles; & lui sit veir que le mépris & le sérieux étoient beaucoup plus utiles dans ces occasions qu'un éclaircissement: que, s'il obtenoit une sois qu'elle l'écoutât, il seroit justissé, mais qu'elle étoit perdue.

Mademoiselle Hubert n'avoit pas tort de donner ces conseils. Elle savoit qu'un éclaircissement la livroit, & qu'il n'y avoit plus de quartier pour elle, si Rochester avoit un sujet si juste de renouveller ses premiers Panégyriques pour elle: mais la précaution suvit été entendne d'un bout à l'autre par la

nièce de la Gouvernante. Cette nièce avoit la mémoire du monde la plus fidelle: & comme elle devoit voir Rochester ce même jour, elle répéta trois ou quatre fois cette conversation, pour n'en perdre pas un seul mot, lorsqu'elle se donneroit l'honneur d'en faire le récit à son amant. Nous verrons dans l'autre Chapitre comme la chose tourna.

## CHAPITRE III.

A conversation, dont on vient de parler, n'avoit eu de charmes que pour Mademoiselle Hubert, & si la jeune Temple en avoit trouvé le commencement divertissant, la fin l'avoit outrée de colere. A cette indignation succéda la curiosité d'apprendre par

DE GRAMMONT. 140 quelle raison, s'il étoit bien vrai que Sidney songeât à elle, il ne lui seroit pas permis de l'écouter un peu. La tendre Hubert, qui ne lui pouvoit rien refuser, lui promit cette confidence, dès qu'elle pourroit s'assurer sur sa conduite avec Mylord Rochester. On ne lui demanda que trois jours d'épreuve, après lesquels Hubert jura qu'elle lui diroit ce qu'elle souhaitoit savoir. Temple assura qu'elle ne regardoit plus Rochester que comme un monstre de perfidie, & jura ses grands Dieux, qu'elle ne l'écouteroit de sa vie, & qu'elle lui parleroit encore moins.

Dès qu'elles furent sorties du cabinet, Miss Sara sortit du bain où durant toute cette conversation elle avoit pensé transir de froid, sans ôser s'en plaindre. Cette petite créature avoit obtenu de la femme-de-chambre de Mademoi-

MGO MEMOTRES

selle Hubert de se pouvoir un petr décrasser à l'inscu de sa maitresse : & l'autre y avant consenti, je ne fais comme elles avoient fait pour remplir d'eau froide une des cuves; & la petite Sara ne faisoit que de s'y mettre, lorsqu'elles furent allarmées de l'arrivée des deux autres. Une séparation de vitrage renfermoit l'endroit du cabinet où les cuves étoient placées. Des rideaux de taffetas de la Chine, qui se tiroient par dedans, ôtoient la vue de ceux qui se baignoient. La femme-de-chambre de Mademoiselle Hubert n'avoit eu que le tems de tirer ces rideaux sur la petite fille, de sermer la porte de la séparation, & d'es ôter la clef, avant l'arrivée de fa maitresse & de Mademoiselle Temple.

Elles s'étoient miles sur un eanapé placé le long de cette sépa-

DE GRAMMONT. 151 ration, & Mademoiselle Sara, malgré ses allarmes, avoit entendu toute la conversation, & l'avoit parfaitement retenue. Comme la Belle ne s'étoit donné tant de peine, que pour recevoir plus proprement Mylord Rochester. dès qu'elle put se sauver, elle regagna fon entre-sole; & Rochejter n'ayant pas manqué d'y grimper à l'heure du rendez-vous, il fut pleinement instruit de tout ce qui s'étoit passé dans le cabinet. Il admira l'audace de la téméraire Hubert d'ôser lui faire une traçasserie de cette nature: mais quoiqu'il comprit bien que l'amour & la jalouse en étoient cause, il ne lui pardonna pas pourcela. La petite Sara voulut savoir s'il étoit vrai qu'il en voulût à Mademoiselle Temple, comme la Huberravoit dit qu'elle en mouroit de peur. « En pouvez-vous douter, répon-G iv

152. Mémoires

» dit-il, puisque cette sincere per» sonne l'a dit: mais vous voyez
» aussi que je n'en pourrois prosi» ter, quand la *Temple* le vou» droit bien, puisque mes débau» ches & les coureuses de la ville

» y ont mis bon ordre».

La nièce de la Gouvernante se mit l'esprit en repos sur cette réponse, jugeant que le reste étoit faux, puisqu'elle pouvoit répondre que cet article n'étoit pas vrai. Mylord Rochester voulut aller dès ce même soir chez la Duchesse, pour voir quelle contenance on tiendroit en le voyant après le beau portrait que Mademoiselle Hubert avoit eu la bonté d'en faire. La Temple ne manqua pas de s'y trouver aussi, dans le dessein de lui faire une mine du plus effroyable dedain qu'elle pût imaginer, quoiqu'elle se fût mise tout de son mieux. Comme elle s'imaginoit

DE GRAMMONT. que les couplets qu'on lui venoit de chanter, étoient dans la poche de tout le monde, elle fut embarrassée, de ce que tous ceux qui la rencontroient la croyoient peutêtre faite comme Rochester l'avoit dépeinte. Cependant Hubert, qui ne se fioit pas trop aux promesses qu'elle avoit faites de ne lui parler, ni de près, ni de loin, ne la quittoit point. Jamais elle n'avoit été si jolie. Chacun lui en disoit quelque chose: mais à l'air dont elle recevoit toutes ces honnêtetés, on la crut folle. Car lorsqu'on lui parloit de sa taille, de sa fraîcheur, ou de ses regards : « Bon ! » disoit-elle, on sait bien que je » ne suis qu'une vilaine bête, tout » autrement faite que les autres; » que ce qui reluit n'est pas or » & que, si j'ai quelque peu de » louange à recevoir dans les com-» pagnies, le reste est une misere»,

TS4 MÉMOIRES

La Hubert avoit beau la pouf for, elle alloit toujours fon train -& ne cessant de se dénigrer par monie, on ne pouvoit comprendre à qui diable elle en vouloit. Lorsque Mylord Rochester arriva. elle en rougit d'abord, pâlît ensuite, s'ébranla pour aller à lui, se retint, tira ses gants l'un après l'autre jusqu'au coude, & après avoir trois fois ouvert & refermé On éventail avec violence elle setendit qu'il la saluat à son ordinaire, & dès qu'il eut commencé, la belle fit demi-tour à droite . & hi tourna le dos. Rochester n'en fit que souvire ; & voulant que ses reflentimens fussent encore plus remarqués, il fit le tour de sa perfonne, & s'étant planté vis-à-vis d'elle : « Mademoifelle, lui dit-\* il, rien n'est si glorieux que de > briller comme vous faites, après wine audifatiquante journée. Soupr Grammont. 155 v tenir une promenade à cheval, v trois bonnes heures durant, & v Mademoiselle Hubert au retour v sans en paroître abbatue: voilà v ce qui s'appelle un tempérav ment ».

Mademoilelle Temple avoit naturellement le regard tendre: mais elle fut transportée d'une colere si violente, voyant qu'il avoit encore l'effronterie de lui parler, qu'il crut lui voir une grenade aflumée dans chaque ceil, quand elle tourna les yeux sur lui. Hubern la pinça parle bras, sur le point que ce regard alloit être soutenu d'un détachement de reproches ou d'invectives.

Il ne les attendit pas, & remettant pour une autre fois les remercîmens qu'il devoit à Mademoiselle Hubere, il se retira tout doucement. Hubert, qui p'avoit garde de s'imaginer qu'il sût rien de l'ou56 Mémoires

tre conversation, ne laissa pas d'être fort allarmée de ce qu'il venoit de dire: mais Temple, prête à suffoquer de tout ce qu'elle savoit pour le consondre sans avoir pu s'en désaire, sit vœu en ellemême d'en avoir le cœur net à la premiere occasion, malgré la parole qu'elle avoit donnée: quitte pour ne lui plus jamais parler après.

Rochester avoit un espion sidèle auprès de ces Belles. C'étoit la petite Miss Sara, raccommodée par son conseil, & le consentement de sa tante, avec Mademoifelle Hubert, pour mieux la trahir. Il sut par cet espion, que la semme-de-chambre de la Hubert, soupçonnée de l'avoir écoutée dans le cabinet, étoit sortie de son service; qu'elle en avoit pris une autre, qu'on croyoit qu'elle ne garderoit pas long-tems.

parce qu'elle étoit laide, & qu'elle mangeoit les confitures de Made-moiselle Temple. Quoique ces avis fussent de peu de conséquence, on ne saissa pas de souer la petite fille de son exactitude: & quelques jours après, elle en vint donner un, tel qu'on le souhaitoit.

Rochester sut informé par elle que Mademoiselle Hubert, & sa nouvelle Favorite, devoient se promener à neuf heures du soir dans le Mail du Parc; qu'elles devoient changer d'habits l'une avec l'autre, mettre de grandes écharpes, & porter des soups. Elle ajouta, que Mademoiselle Hubert s'étoit sort opposée à ce projet: mais qu'il avoit sallu céder à la fin, la Tempte ayant résolu d'en passer sa sur la fantaisse.

Rochester prit sa résolution sur cet avis. Il sut chercher Kille-grew, se plaignit à lui du tour que

ys8 Mėmoirus

Mademoiselle Hubert avoit ôsé lui jouer, lui demanda son assistance pour s'en venger, & l'obtint; & l'ayant informé de la maniere qu'il vouloit s'y prendre, & du rôle qui le regardoit dans cette aventure, ils se rendirent dans l'allée du Mail.

Bien-tôt y parurent nos Nymphes en mascarades. Leurs tailles étoient peu différentes, & leurs visages, qui l'étoient beaucoup, étoient couverts de leur loup. Il n'y avoit que peu de monde au Parc: & d'aussi loin que la Templa les vit, elle doubla le pas, pour s'en approcher, dans le dessein de laver la tête au perfide Rochester. sous la figure d'une autre; quand Hubert l'arrêtant: « Où courez-» vous donc? lui dit-elle, n'auriez-» vous point envie d'attaquer de » conversation ces deux diables » pour vous exposer à toutes les

DE GRAMMONT. 159 minpertinences qu'ils sont capables de vous dirent l'es remontrances furent inutiles. La Temple voulut tenter l'aventure; & tout ce qu'on put obtenir, sut de ne point répondre à tout ce que Ro-

chester pourroit lui dire.

Elles furent abordées, comme elles achevoient de parler. Rochester choisit Hubert, seignant de la prendre pour l'autre. Elle en fut ravie: mais Temple fut fâchée de voir que Killegrew lui tomboit en partage. Ce n'étoit pas à Killegrew qu'elle avoit affaire. Il s'apperçut de sa répugnance, & saifant semblant de se méprendre à fes habits: «Eh! Mademoiselle » Hubere, lui dit - il, ne tournez » point tant la tête devers eux. Je » ne sais par quel hasard vous êtes n toutes deuxici: mais je sais bien nque c'est fort à propos pour » vous, ayant quelques petits avis

## 160 Mémorres

» à vous donner, comme votre » serviteur & votre ami».

Ce début donna de la curiosité pour le reste, & Mile Temple parut plus disposée à l'écouter. Killegrew, voyant que les autres s'étoient insensiblement éloignées: « Au nom de Dieu, dit-il, de quoi » vous avisez-vous de vous déchaî-» ner contre Mylord Rochester, » que vous connoissez pour le plus » honnête-homme de la Cour, & » que vous donnez cependant » pour le plus grand scélerat à la » personne qu'il estime & qu'il » honore le plus? Que devien-» driez-vous, s'il savoit que vous » avez fait accroire à Mademoi-» selle Femple, que c'est sur elle " qu'il a fait certains couplets de o chanson, fairs, comme vous savez, aussi-bien que moi, contre » la grosse Price, plus d'un an » avant qu'il fût question de la

## DE GRAMMONT. » belle Temple; ne soyez point » surprise que j'en sache tant: » mais faites un peu d'attention à » ce que je vais vous direde bon-» ne amitié. Votre passion & vos » defirs pour la jeune Temple ne » font plus ignorés que d'elle, car » de quelque maniere que vous » ayez furpris fon innocence, on » lui rend affez de justice pour » croire qu'elle vous traiteroit » comme a fait Madame de Fal-» mouth, si la pauvre fille savoit » ce que vous lui voulez: je vous » conseille donc de ne point pous-» ser les choses plus loin auprès » d'une personne trop sage pour » vous le permettre. Je vous con-» seille encore de reprendre votre » femme-de-chambre, pour sup-» primer le scandale de ses dis-» cours. Elle dit par-tout qu'elle » est grosse: vous impute le fait, » & vous accuse de la derniere

162 Mémoires

» ingratitude sur de simples soup-» cons. Vous voyez bien que je » n'invente point ces sortes de » choses: mais afin que vous ne » doutiez point que ce ne soit de » sa propre bouche que je les » tiens, elle m'a parlé de votre » conversation dans le cabinet des » bains, des portraits que vous x » aviez faits de tous les hommes » de la Cour, de la malice artifi-» cieule dont vous aviez donné » les couplets si peu convenables » à la fille d'Angleterre la mieux » faite; de quelle maniere la pau-» vre Temple avoit donné dans le panneau que vous lui tendiez , » pour justifier ses appas. Mais ce p qu'il pourroit y avoir de plus » dangereux pour vous dans ce » long entretien, c'est d'avoir ré-» vélé certains secrets que la Du-» chesse ne vous a pas apparemment confiés pour en faire part

DB GRAMMONT. » à ses Filles d'honneur. Songez-» y bien, & ne négligez pas de faire » quelque réparation au Cheva-» lier Lielleton, pour le ridicule » que vous avez pris la peine de » lui donner. Je ne sais si c'est de » votre femme-de-chambre qu'il » le tient: mais je sais bien qu'il a » juré de s'en venger, & qu'il est » homme à tenir sa parole; car » afin que vous ne vous trompiez » pas à cette mine de Stoicien. » & cette gravité de Jurisconsulte. » je veux bien vous apprendre, » que c'eff le plus emporté de tous » les hommes. Comment! ce sont » des choses horribles que ces in-» vectives. Il dit que c'est bien à » faire à une coquine comme vous, » de dénigrer les honnêtes gens par » jaloufie; qu'il s'en plaindra, fi » vous continuez; que fi son Al-» toffe ne lui fait pas justice, il se » la fera lui-même & vous don-

## 164 Mémoires

» nera de son épée dans le ventre, » quand ce seroit entre les bras de » Mademoiselle Temple; qu'il est » bien scandaleux, que toutes les » Filles d'honneur passent par vos » mains, avant que de pouvoir » se reconnoître.

» Voilà, Mademoiselle, ce que » j'ai cru devoir vous apprendre. » Vous favez mieux que moi, fi » ce que je viens de vous dire est » véritable, & c'est à vous à voir » quel usage il vous plaira faire » de mes avis. Mais si j'étois à vo-» tre place, je ferois la paix de » Mylord Rochester auprès de Ma-» demoiselle Temple. Encore une » fois, qu'il ne fache pas que vous » avez abusé de l'innocence de » cette fille, pour noircir la sien-» ne. N'en éloignez plus un hom-» me qui l'aime tendrement, & » qui, de la probité dont il est. se » seroit bien gardé de jeter les

DE GRAMMONT. 165 •• yeux fur elle, s'il n'avoit eu def-

» sein de l'épouser ».

Mademoiselle Temple avoit exactement tenu sa parole pendant cé discours. Elle n'avoit garde d'y manquer, tant l'étonnement & la consussion l'avoient saisie.

La Hubert & Rochester la joignirent encore toute interdite des merveilles qu'elle venoit d'apprendre: choses incroyables à son avis, qu'on ne pouvoit s'empêcher de croire, en examinant leurs circonstances. Jamais embrouillement ne sut pareil à celui dont sa tête sut remplie à ce récit.

Rochester& Killegrewles avoient quittées, qu'elle n'étoit pas encore bien revenue: mais dès qu'e!le eut un peu repris ses esprits, elle regagna Saint-James à grands pas, sans répondre à ce que l'autre lui put dire; & s'étant enser166 Mémoires

mée dans sa chambre, la premiere chose qu'elle fit, ce sut d'ôter promptement les habits de Made moiselle Hubert, de peur d'en être contaminée. Après ce qu'elle. en venoit d'apprendre, elle ne la considéroit plus que comme un monstre funeste à l'innocence du beau fexe, de quelque sexe qu'elle pût être. Elle rougissoit des privautés qu'avoit eu auprès d'elle une créature, dont la femme-dechambre étoit grosse, sans avoir été dans un autre service que le fien. Elle lui renvoya donc toutes ses hardes, redemanda les siennes. & résolut de n'avoir plus aucun commerce avec elle. Mademoiselle Hubert, d'un autre côté. qui crut que Killegrew l'avoit prise pour elle, en lui parlant, ne pouvoit comprendre ce qui lui failoit prendre, depuis cette conversation, des airs si surprenaus:

DE GRAMMONT. 167 mais voulant s'en éclaircir, elle fit refter la femme de chambre de Temple chez elle, fut la trouver elle-même, au-lieu de lui renvoyer ses habits, & voulant la surprendre par quelque petite amitié, avant que d'en venir aux Eclaircissemens, elle entra tout doucement dans sa chambre, comme elle alloit changer de linge & Tembrassa. La Temple se trouva entre ses bras, avant que de l'avoir apperçue: tout ce que Killegrew venoit de lui dire s'offrit à fon imagination. Elle crut lui voir les regards d'un satyre, avec des empressemens encore plus odieux : & se démélant avec indignation d'entre ses bras, elle se mit à faire des cris effroyables, appelant le ciel & la terre à son secours.

Les premieres qui vinrent à rette aliarme, surent la Gouvei-

## 168 Mémoires nante & sa nièce. Il étoit près de minuit. La Temple étoit en chemile, toute effrayée, repoussoit Mademoiselle Hubert avec horreur, qui ne s'en approchoit que pour apprendre le sujet de ses transports. Dès que la Gouvernante vit cette scène, elle le mit à chanter pouille à la Hubert, avec toute l'éloquence d'une vraie Gouvernante; lui demanda si c'étoit pour elle que Son Altesse entretenoit des Filles d'honneur: si elle n'avoit point de honte de venir jusques dans leur appartement, à l'heure indue qu'il étoit, pour s'y porter à de telles violences. & jura qu'elle s'en plaindroit dès le lendemain à la Duchesse. Tout cela confirmoit Temple dans ses erreurs; & Hubert fut enfin obligée de s'en aller, sans pouvoir faire entendre raison à des créatures qu'elle croyoit toutes folles

DE GRAMMONT. 169 ou possédées. Le lendemain Miss Sara ne manqua pas de conter cette aventure à son amant, lui dit comme les cris de Temple avoient allarmé l'appartement des filles, & comme elle & sa tante accourant à son secours, avoient pensé surprendre Hubert en flagrant délit.

Deux jours après, l'aventure, avec plusieurs circonstances qui n'en étoient pas, furent publiques La Gouvernante en faisoit soi. contant par - tout, comme la pudeur de Mademoiselle Temple l'avoit échappé belle, & que Miss Sara sa nièce n'avoit conservé son honneur, que parce que les bons avis de Mylord Rochester l'avoient dès long-tems obligée de lui défendre tout commerce avec une personne si dangereuse. Temple. scut dans la suite, que les couplets qui l'avoient si fort aigrie, Tome II.

170 Mémoires

n'avoient jamais été faits que pour la Price. Tout le monde l'en assurant one nouvelle horreur pour Hubert sur cette supercherie. Tant de refroidissement après tant de samiliarités, sit croire à bien des gens, que l'aventure n'étoit pas tout-à-sait inventée.

C'étoit assez pour disgracier la Hubert de la Cour, & pour la décrier dans la Ville : mais la Duchesse la soutint, comme elle avoit déja fait; traita l'histoire d'un bout à l'autre de chimère, ou de calomnie, gronda Temple de son impertinente crédulité, chassa la Gouvernanțe avec la nièce, pour les impostures dont elles soutenoient cette fable, & fit quantité -d'injustices pour rétablir l'honneur d'Hubert, sans pouvoir en venir à bout. Elle avoit ses rai--Cons pour ne la pas ábandonner, comme nous dirons dans la fuite.

DE GRAMMONT. 178 Mademoiselle Temple, qui ne cessoit de s'accuser d'injustice au sujet de Mylord Rochester, & qui sur la parole de Killegrew, le croyoit l'homme d'Angleterre de la plus grande intégrité, ne cherchoit que l'occasion de se justifier dans son esprit, en lui faisant quelque sorte de réparation pour les rigueurs qu'elle lui avoit tenues. Ces favorables dispositions entre les mains, d'un homme comme lui l'auroient pu mener plus loin qu'elle ne croyoit : mais il ne plut pas au Ciel de le mettre à portée d'en profiter.

Depuis qu'il étoit à la Cour, il n'avoit guères manqué d'en être banni pour le moins une fois l'ans car dès qu'un mot se trouvoit au bout de sa langue, ou de sa plume, il le lâchoit sur le papier. où dans sa conversation, sans autun égard aux conséquences. Les

Hij

Mémoires Ministres, les Maitresses, & souvent le Maître lui - même en étoient. S'il n'avoit eu affaire au Prince le plus humain qui fut jamais, la première de ses disgrâces eût été la dernière.

Ce fut dans le tems que Tem-, ple le cherchoit pour lui demander pardon de ce que les noirceurs de Mademoiselle Hubert leur avoient à tous deux couté, que la Cour lui fut interdite pour la troisieme fois. It partit sans avoir vu Temple, mena la Gouvernante disgraciée à la maison de campagne, fit son possible pour cultiver quelques dispositions que sa nièce se trouvoit pour le Théâtre: mais voyant qu'il n'y réussissoit pas si bien, que dans ses autres instructions, après l'avoir éue quelques mois avec Madame la tante à la maison de campagne, il ne laissa vas depla faire recevoir dans la Troupe du Roi l'hiver d'après: & le Public lui fut obligé de la plus jolie, mais de la plus mauvaite Comédienne du Royaume.

Talbot arriva d'Irlande pendant que ces choses se passoient à la Cour. Iln'y trouva pas Mademoiselle d'Hamilton. Elle étoit à la campagne, chez une parente, dont on parlera dans la fuite. Un reste de tendresse pour elle subsissoit encore dans son cœur, malgré l'absence & ce qu'il avoit promis au Chevalier de Grammont en partant. Il chèrehoit à s'attacher quelque part, pour s'en détacher pendant son absence: mais il no crut rien voir dans la nouvelle Cour de la Reine qui méritât fon attention. Mademoifelle Bointon s'avisa pourtant d'en avoir pour lui. C'étoit une figure mince & délicate : à laquelle un assez beau teint & de gros yeux Hiii

172 MÉMOIRES Ministres, les Maitresses, & souvent le Maître lui - même en étoient. S'il n'avoit eu affaire au Prince le plus humain qui fut jamais, la première de ses disgrâces eût été la dernière.

Ce fut dans le tems que Tem-, ple le cherchoit pour lui demander pardon de ce que les noirceurs de Mademoiselle Hubert leur avoient à tous deux couté, que la Cour lui fut interdite pour la troisieme sois. It partit sans avoir yu Temple, mena la Gouvernante disgraciée à sa maison de campagne, fit fon possible pour cultiver quelques dispositions que sa nièce se trouvoit pour le Théatre: mais voyant qu'il n'y réussissoit pas si bien, que dans ses autres instructions, après l'avoir eûe quelques mois avec Madame la tante à la maiton de campagne, il ne laissa pas depla faire recevoir dans la

tout ce qui pourroit en arriver, pour devenir sa semme; & peutêtre l'eût elle été dès-lors, comme elle le fut après, si les charmes de la belle Jennings me s'y

fussent opposés.

Je ne sais par quel hasard elle ne s'étoit point encore offerte à ses yeux. On lui en avoit pourtant beaucoup parlé. Sa conduire, som esprit, & sa vivacité, lui surent également vantés. Il le crut sur la soi publique. Il trouva quelque chose d'assez rare, de voir la discrétion & la vivacité si bien d'accord à cet âge, principalement au milieu d'une Cour toute galante; mais il trouva tout ce qu'on avoit dit des agrémens de sa personne au-dessous de la vérité.

S'il ne fut pas long-tems à s'appercevoir qu'il l'aimoit, it ne tarda guère à le dire. Il n'y avoit rien à tout cela qui ne fût dans la vrai-

H iv

176 Mémoires femblance, & Mademoiselle Jennings crut y pouvoir ajouter foi, sans trop se flatter. Talbot avoit du brillant, un bel extérieur, beaucoup de noblesse, pour ne pas dire de faste, dans ses manières. La faveur du Duc qui le distinguoit affez, relevoit tout cela: mais le plus essentiel de son méritepour elle, étoient quarantemille livres de rentes, indépendamment des bienfaits de son maître. Toutes ces qualités étoient duressort des maximes & règles qu'elle s'était proposé de suivre enfait d'amans. Ainfi, quoiqu'il ne vît pas ses penchans entièrement déclarés, du moins il eut la gloiréd'en être mieux reçu que ceux qui s'étoient présentés avant lui.

Personne ne se mit en tête de traverser son bonheur; & Made-moiselle Jennings, voyant que la Duchesse approuvoit les desseins

DE GRAMMONT. 177 de Talbot, après s'être bien confultée, sentit qu'en l'épousant sans répugnance, c'étoit tout ce qu'elle pouvoit faire pour son service, & que sa raison lui étoit plus savorable que son cœur,

Talbot, trop heureux d'une préférence que nul autre n'avoit eue, n'approfondit point si c'etoit à son cour, ou bien à sa raison, qu'il en étoit redevable, à ne songea qu'à presser l'accomplissement de son bonheur. On eut juré qu'il y touchoit: mais l'amour ne seroit plus amour, s'il ne se plaisoit à reculer les sélicités, ou bien à renverser les fortunes de son empire.

Talbot, qui ne trouvoit rien à redire à la personne, à la converfation, ni à la sugesse de Mademoiselle Jennings, sur un peutouché d'une nouvelle connoisfance qu'elle yenoir de faire, & s'étant mêlé de lui donner quel178 MEM GERES ques petits avis sur ce sujet, il nè

en trouva pas biens

Prive, fille d'honneur réformée. comme nous avons dit, s'étoit mile, au sortir de chez la Duchesse, sous la protection de Madame de Castelmaine. Elle avoit l'esprit fort amulant. Sa complaisance. convenoit à toutes sortes d'humeurs. & la fienne avoit un fond de gaieté qui réjouissoit par-tout. Elle avoit fait connoissance avec Jennings , avant Talbot. Comme elle favoit toutes les intrigues de la Cour, elle les contoit naturellement à Mademoifelle Jennings. & les fiennes, tout austi naïvement que les autres. Elle en Ctoit charmée; car quoiqu'elle ne voulût rien éprouver de l'amour au'à bonnes enfeignes, elle n'étoit pas fachée d'apprendre par ces récits, comme tout cela fe passoit. Minfi, ne se tallant point de l'enDE GRAMMONT. 179 tendre, elle étoit ravie, quand elle

pouvoit la voir.

Talbet, qui s'appeçut du goût extrême qu'elle avoit pour cette fille, ne jugea pas que la réputation qu'elle avoit dans le monde fût avantageuse à celle de sa maitresse, principalement dans un commerce intime. C'est pourquoi le prenant sur un ton de tuteur. plutôt que sur celui d'amant', il s'ingéra de la gronder sur la mauvaile compagnie qu'elle hantoir. Jennings étoit fière à toute outrance, quand elle se le mettoit en tête; & comme elle aimois baucoup mieux la conversation de Price, que celle de Talbot. elle prit la liberté de lui dires. « qu'il se melât de ses affaires, » & que, s'il n'étoit venu d'Irlande » que pour lui donner des leçons » fur la conduite, il n'avois qu'à so prendre lapeined'y retourners.

#### 30 Mémoires

Il s'offensa d'une sortie qu'on sui faisoit si mal-à-propos dans les termes où ils en étoient; & la quittant plus brusquement qu'il ne convenoit aux respects d'un homme bien amoureux, il fit quelque tems le fier : mais il n'en fut pas bon marchand. Il se lassa de ce personnage, quand il vit qu'il ne servoit de rien, & il prit celui d'amant humilié, qui lui fervit auffi peu. Son repentir, ni fes foumissions ne la ramenèrent pas, & la petite mutine boudoit encore, lorsque Germain revint à la Cour.

Il y avoit plus d'un an qu'il triomphoit des foiblesses de la Castelmaine, & plus de deux que le Roi s'ennuyoit de ses triomphes. Son oncle s'en étoit apperçu des premiers, & l'avoit obligé de s'absenter de la Cour pour quelque tems, sur le point qu'on alsoit

DE GRAMMONT. lui envoyer les ordres; car quoique Sa Majesté n'eûr plus que de certains égards pour Madame de Castelmaine, il ne trouva pas bon qu'une Princesse qu'il avoit honorée d'une distinction publique, & qui se trouvoit encore couchée fur l'état de ses dépenses pour d'assez gros articles, parût attachée au char du plus ridicule vainqueur qui fut jamais. Il avoit eu plusieurs démêlés avec la Belle sur ce sujet : mais toujours inutilement. Ce fut dans le dernier de ces démêles, que, lui conseillant de faire plutôt des grâces à Jacob Hall (a) pour quelque chose, que de mettre son argent à Germain pour rien, puisqu'il lui seroit encore plus glorieux de passer pour la maitresse du premier, que pour la très-humble servante de l'autre. la Castelmaine ne sut pas à l'éa) Danseur de Corde.

182 Mémoires preuve de cette raillerie. L'impétuosité de son tempérament s'alluma comme un éclair. Elle lui dit : « Que c'étoit bien a sui qu'il » appartenoit de faire de tels re-» proches à la femme d'Angleterre » qui les méritoit le moins; qu'il » ne cessoit de lui faire de ces que-» relles injustes, depuis que la » bassesse de ses penchans s'étoit. » déclarée; qu'il ne falloit, pour » un goût comme le sien, que des » oisons bridés, tels que la Sewart, » la Wels, & cette petite gueule » de Comédienne , qu'il leur » avoit depuis quelque tems affo-» ciée ». Des larmes de fureur fe méloient ordinairement à ces orages; ensuite reprenant le rôle de Médée, la scène se fermoit en le menaçant de mettre ses ensans en capilotade, & son Palais en feu. Comment faire avec une Furie déchaînée, qui, toute belle qu'elle fût, ressembloit bien moins

DE GRAMMONT. 183 Médée qu'à ses dragons, quand elle étoit dans ses transports?

Le bon Prince aimoit la paix, & comme il ne se commettoit guère à ces occasions qu'il ne lui en coûtât quelque chose pour l'avoir, it failut faire de grands frais pour ce dernier accommodement. Comme ils n'en pouvoient convenir, & que chacun fe plaignoit de fon côté, le Chevalier Grammont, du consentement des deux parties, fut médiateur du traité. Les griefs & les prétentions lui furent représentés de part & d'autre; & ce qu'il y a de rare ittrouva le moyen de les contenter tous deux. Voici les articles d'accommodement qu'ils accepterent : lavoir.

« Que Madame de Castelmaine » abandonneroir Germain; que: » pour preuve de sa disgrâce, elle » consentiroir qu'on l'envoyat 184 Mémoires...

sa faire un tour à la campagne; sa qu'elle ne feroit plus de railleries sa au sujet de la Wels, nide vacarsa mes sur cesui de la Stwart, sans que le Roisût tenude rien chansa ger en sa conduite pour elle; sa que moyennant ces condescensa dances, il lui donneroit incessa famment le titre de Duchesse, avec tous ses honneurs, tous ses sa priviléges, & une augmentation d'appointement pour en souteso nir la dignité. sa

Dès que cette paix sut publiée, les censeurs (car il y en a toujours sur les conventions de l'Etat) prétendirent que le Médiateur du traité, jouant tous les jours avec Madame de Castelmaine, & n'y perdant jamais, avoit un peu trop appuyé ce dernier article en sa saveur.

Quelques jours après, la Cast telmaine ayant pris le titre de

DE GRAMMONT. 185 Duchesse de Cléveland, le petit Germain avoit pris le chemin d'une maison de campagne. II n'avoit tenu qu'à lui d'en revenir au bout de quinze jours; & le Chevalier de Grammont, en ayant obtenu la permission du Roi, l'avoit portée au bon-homme Saint-Albans. C'étoit lui porter la vie: mais il eut beau l'envoyer à fon neveu, ce fut inutilement. Car, foit qu'il voulût faire déplorer son absence aux Beautés de Londres, & les faire crier contre l'injustice du siécle & la tyrannie du Prince, il resta plus de six mois à la campagne, faisant du petit Philosophe aux yeux des chasseurs du voifinage, qui le regardoient comme un exemple fameux des. revers de la fortune. Cela lui parut si beau, qu'il y seroit resté bien plus long-tems, s'il n'eût entendu parler de Mademoiselle Jennings. Il ne fit pas grand cas de ce qu'en 186 Memoires

lui mandoit de ses charmes, perfuadé qu'il en avoit bien vu d'autres. Il sut plus touché de ce qu'on publioit de sa résistance & de sa fierté: ce sut cette fierté qui luiparut digne de sa colère; &, quittant son exil pour la subjuguer, il arriva dans le tems que Talbot, raisonnablement amoureux, étoit brouissé, selon lui si peu raisonnablement, avec Mademoiselle Jennings.

Elle avoit entendu parler de Germain comme d'un Héros en amour. La Price, en lui contant les aventures de Madame de Cléveland, en avoit souvent sait mention, sans rien diminuer de la soiblesse dont la Renommée vouloit que ce Héros se portât dans les rencontres. Cela n'avoit pas empéché qu'else n'eût la derniere curiosité de voir un homme, dont la personne entiere ne devoit être

DE GRAMMONT. 187 qu'un trophée mouvant des faveurs & des libertés du beau Sexe.

Germain étoit donc venu fatisfaire cette curiosité par sa préfence; & quoiqu'on trouvât son brillant un peu brouillé du féjour de la campagne, que sa tête parût plus grosse, & ses jambes plus menues qu'à l'ordinaire, la petite tête de Jennings crut n'avoir jamais rien vu de si parfait, & cédant à sa destinée, la Belle s'en laissa coeffer, encore moins raifonnablement que les autres. On s'en apperçut avec quelque étonnement : car on attendoit quelque chose de plus de la délicatesse d'une personne jusqu'alors assez difficile.

Germain ne sut point surpris de certe conquête, quoiqu'il y sut affez sensible; car son cœur y prit bien-tôt autant de part que sa vanité. Talbor qui vit avec étonne-



### 188 MÉMOTRES

ment la rapidité de cette conquéte, & la honte de sa désaite, en pensa créver de dépit & de jaloufie: mais il crut qu'il étoit plus honorable d'encréver, que de marquer inutilement l'un ou l'autre; & s'étant paré d'une seinte indissérence, il se mit à l'écart pour voir quelle sin auroit un entêtement, qui commençoit de cet air.

qui commençoit de cet air.

Cependant, Germain jouissoit tranquilement du plaisir de voir les penchans de la plus jolie & de la plus extraordinaire créature. d'Angleterre, déclarés pour lui. La Duchesse, qui l'avoit prise sous sa protection, depuis qu'elle avoit resusé de se mettre sous celle du Duc, sonda les intentions de Germain pour elle, & sur contente des assurances que sui donnoit un homme dont la probité surpassoit de beaucoup se mérite en amour. Il laissa donc voir à toute la Cour

qu'il vouloit bien l'épouser, quoiqu'il ne voulût pas la presser sur la conclusion. Tout le monde saisoit compliment à la belle Jennings, d'avoir réduit à cet état la terreur des mars, & le sléau des amans. La Cour étoit dans l'attente de ce miracle, & la petite Jennings dans celle d'un établissement heureux & prochain: mais il faut toujours compter avec la Fortune, avant que de compter sur la certitude des sélicités.

Le Roi n'avoit pas coutume de laisser filong-tems Mylord Rochester en exil. Celui-cis' en ennuya, & trouvant mauvais qu'il l'oubliât', il su droit à Londres attendre qu'il plût à Sa Majesté de l'y rappeller. Il s'établit d'abord au milieu de ce qu'on appelle la Cité, quartier des gros Bourgeois & des riches Marchands; où la politesse, à la vérité, ne règne pas tant qu'à la

190 Mėmoires

Cour: mais où les plaisirs, le luxe, & l'abondance règnent avec moins d'agitation & plus de bonne foi. Son dessein au commencement, n'étoit que de se faire initier aux mystères de ces habitans fortunés; c'est-à-dire, en changeant de nom & d'habits, d'être admis à leurs festins, à leur commerce de plaisirs, & suivant les occasions à ceux de Mesdames leurs épouses. Comme son esprit étoit de la portée de tous les efprits qu'il vouloit, il faut voir comme il s'infinua dans l'épaisseur de celui des opulens Échevins, & dans la délicatesse de celui de leurs tendres & très-magnifiques moitiés. Il étoit de toutes les parties & de toutes les assemblées; & tandis qu'il déclamoit avec les maris, contre les fautes & les foiblesses du Gouvernement, il aidoit à leurs femmes à chanter pouille

DE GRAMMONT. aux vices des Dames de la Cour, & à se révolter contre les maitresses du Roi. Il disoit avec elles que c'étoit pour la charge du pauvre peuple, que ce maudit usage éroit introduit : que les Beautés de la Cité valoient bien celles de l'autre bout de la Ville; & que cependant un honnête mari trouvoit dans leur quartier que c'étoit bien affez d'une femme : ensuite de quoi, renchérissant sur tous leurs murmures, il disoit qu'il ne comprenoit pas que le feu du Ciel ne fût déjà tombé sur Wit-Hall, vu qu'on y souffroit des garnemens comme Rochester, Killegrew, & Sidney, qui soutenoient que tous les Maris de Londres étoient cocus, & 1eurs femmes fardées. Cela l'avoit rendu si cher & si desiré dans toutes leurs coteries, qu'il se Tassa de l'empissirerie des festins, & de l'empressement des Marchands.

1 .5 12 ...

192 Mémoires

Mais, bien loin de s'approcher du quartier de la Cour, il s'enfonça dans les retraites les plus reculés de la Cité: & ce sur là que, changeant encore d'habit & de nom pour un nouveau perfonnage, il fit fous main courir des billets, portant : « Qu'il étoit » arrivé depuis quelques jours un » Médecin Allemand farci de fe-» crets merveilleux & de remèdes » infaillibles». Les secrets étoient de lire dans le passé, comme de prédire l'avenir, par le secours de l'Astrologie. La vertu des remèdes confistoit principalement foulager en peu de tems les pauvres filles de tous les maux & de tous les accidens où elles pouvoient être tombées, soit par trop de charité pour le prochain, soit par trop de complaisance pour elles-mêmes.

Ses premieres pratiques, ne s'étendant

DE GRAMMONT. sétendant que sur le voisinage ne furent pas fort considérables: mais sa réputation s'étant bientôt répandue jusqu'à l'autre bout de la Ville, bien-tôt arriverent les soubrettes de la Cour, & les semmes-de-chambre de qualité qui fur les merveilles qu'elles publioient du Mêdecin Allemand furent suivies de quelques - unes de leurs Maitreffes.

Parmi les ouvrages d'esprit peu sérieux, jamais il n'y en eut de si agréables, & de si remplis de feu, que ceux de Mylord Rochester; & de tous ses ouvrages. le plus ingénieux & le plus divertiffant est un détail de toutes les fortunes & des différentes aventures qui lui passerent par les mains, pendant qu'il prosessoit la Médecine & l'Astrologie dans les Fauxbourgs de Londres.

.. Lia belle Jehbings penia bien Tome II.

194 M K M O I R B s Etre placée dans ce Recueil: mais l'aventure qui la fauva, n'empêcha pas qu'on n'apprît dans la fuite le dessein qu'elle avoit eu de rendre visite au diseur de bonne aventure.

Les premieres femmes-de-chambres, qui l'avoient consulté, n'étoient autres que celles des Filles d'honneur. Elles avoient grand nombre de questions à faire. & quelques doutes à proposer, tant fur leur compte que sur celui de leurs maitresses; elles eurent beau se déguiser, il en reconnut quelques-unes, comme, parexemple, celle de la Temple, de la Price, & celleque la Hubertavoit depuis peu chassée. Ces créatures en étoient revenues, les unes émeryeillées, les autres toutes remplies de frayeur. Celle de Mademoiselle Temple jura qu'il l'avoit assurée qu'elle auroit la pente vérole, &

DE GRAMMONT. sa Maitresse l'autre, dans deux mois au plus tard, si sadite Maitresse ne se donnoit de garde d'un homme habillé en femme. La soubrette de la Price assura que, sans la connoître, n'ayant fait que lui regarder dans la main, il lui avoit d'abord dit, que, selon le cours des étoiles, il falloit qu'elle fût au service de quelque bonne personne qui n'avoit point d'autre défaut que celui d'aimer le vin & les hommes. Chacune enfin, frappée de quelque chose de particulier touchant leurs affaires, en avoit allarmé ou diverti leurs Maitresses, n'ayant pas manqué, selon la coutume, d'ajouter à la vérité, pour rendre la chose plus merveilleuse.

Price entretenoit un jour sa nouvelle amie, & le diable tenta sur le champ sa nouvelle amie d'aller en personne voir ce que 196 Mémotres

c'étoit que ce nouveau Magicien. L'entreprise étoit des plus étourdies: mais elle l'étoit moins que la petite Jennings, qui croyoit qu'on pouvoit se moquer des apparences, pourvu qu'on sût innocente dans le sond. Price étoit la complaisance même: & cette belle résolution prise, on ne songea plus qu'aux moyens de l'exéeuter.

Jennings étoit très - difficile à déguiler, à cause de son éclat extrême, & de quelque chose de singulier dans son air & ses manieres. Cependant, après avoir bien rêvé, ce qu'elles imaginement de mieux sut de s'habiller comme des filles qui vendent des oranges aux Comédies, & dans les promenades publiques. Cela sut bien-tôt fait. La Price se travestit à-peu-près de même. Elles prirent chacune un panier d'o-

ranges; & s'étant embarquées dans un fiacre, elles s'abandonnerent à la fortune sans autre escorte, que celle du caprice & de l'indiscrétion.

La Duchesse étoit à la Comédie avec sa sœur: Mademoiselle Jennings s'en étoit dispensée sur une feirte indisposition. Elle nageoit dans la joie, voyant cet heureux commencement de leur aventure; car elles s'étoient déguisées, avoient traversé le Parc, & pris leur fiacre à la porte de Wit-Hall, sans aucun obstacle. Elles s'en sélicitoient réciproquement; & la Price, ayant bien auguré de l'issue de leur entreprise par un début si fortuné, s'avisa de demander à sa compagne ce qu'elles alloient faire chez le sorcier, & ce qu'elles avoient à lui proposer.

Mademoiselle Jennings lui dit que, pour elle, c'étoit la curiosité

108 Memorr's plutôt qu'autre chose qui l'y mes noit; qu'elle étoit pourtant résolue de lui demander, sans nommer personne, par quel hasard un homme amoureux d'une jeune personne assez jolie, ne se pressoit pas de l'épouser, puisque cela devoit être assez divertissant, & qu'il ne tenoit qu'à lui. La Price lui dit, en riant, que, sans aller au devin, rien n'étoit plus aisé que d'expliquer cette énigme, lui en ayant déja dit quelque chose dans le Journal des actions de Madame de Cléveland.

A cet endroit de la conversation, elles se trouverent près de la Comédie. La Price, après un moment de réslexion, lui dit, que puisque la fortune les savorisoit, il s'offroit une belle action à leur courage, qui étoit d'aller vendre leurs oranges jusques dans la salle de la Comédie, à la barbe de la

DE GRAMMONT. 199 Ducheise & de toute sa Cour. La propolition le trouvant digne des lentimens de l'une, & de la vivacité de l'autre, elles mirent pied à terre, payerent leur fiacre, & se coulant le long d'une infinité de carrosses, elles gagnerent à grande peine la porte de la Comédie. Sidney, plus beau que le bel Adonis, & plus paré qu'à son ordinaire, y descendoit. La Price l'aborda témérairement, comme il se donnoit un coup de peigne: mais il étoit trop occupé de luimême pour songer à elle, & passa sans daigner lui répondre. Killegrese fut le second qui débarqua. La belle Jennings, un peu rassurée de ce qu'elle avoit vu faire à l'autre, s'avança vers lui, lui préfentant son panier, tandis que la Price, plus faite au langage, lui disoit d'acheter ses belles oranges. « Pas pour le présent, dit-il, en I iv

### 200 MEMOIRES

» les regardant avec attention : » mais si tu veux demain au ma-» tin m'amener cette petite fille. » cela te vaudra toutes les oranges » des boutiques». Et tandis qu'il tenoit ce discours à l'une, il tenoit la main sous le menton à l'autre, en visitant quelque peu la gorge. Ces familiarités faisant oublier à la petite Jennings le personnage qu'elle représentoit après l'avoir repoussé le plus rudement qu'elle put, elle lui dit avec indignation, qu'il étoit bien insolent d'ôser.... « Ha, ha! dit-il. » voici, ma foi, qui est nouveau! » une petite P... qui, pour faire » valoir sa marchandise, fait la pré-» cieuse, & prétend avoir des sen-» timens »!

Price vit bien qu'elle ne feroit rien qui vaille dans un lieu si dangereux; & l'ayant prise sous le bras, elle l'emmena toute émue DE GRAMMONT. 201 encore de l'insulte qu'on venoit de faire à sa fierté.

Mademoiselle Jennings ne voulant plus vendre des oranges à ce prix, sut tentée de s'en retourner sans mettre sin à l'autre aventure: mais Price lui mettant devant les yeux la honte de tant de soiblesse, après tant de valeur, elle consentit à voir promptement l'Astrologue, afin d'être de retour avant la fin de la Comédie.

Elles avoient un billet d'adreffe; mais il n'en fut pas besoin; le
cocher qu'elles venoient de prendre leur dit, qu'il savoit bien ce
qu'elles cherchoient, & qu'il en
avoit déja mené plus de cent chez
le Médecin d'Allemagne. Elles
n'en étoient plus qu'à la moitié
d'une rue, lorsque la fortune s'avisa de leur tourner le dos.

Broncard avoit dîné par hasard chez un Marchand de ces quar-

# 202 MÉMOIRES

tiers, & justement comme il en sortoit, elles firent arrêter leur fiacre. C'étoit vis à - vis de lui. Deux vendeuses d'oranges en carrosse, dont l'une paroissoit avoir un fort joli visage, lui donnerent de l'attention. Il étoit volontiers curieux de ces sortes d'objets.

C'étoit l'homme de la Cour. qui avoit le moins d'estime pour le beau sexe, & avoit le moins de miséricorde pour sa réputation. Il n'étoit point jeune, sa figure étoit désagréable; cependant avec beaucoup d'esprit, il avoit un penchant infini pour les femmes. Il se rendoit justice sur son mérite. & persuadé qu'il ne pouvoit réussir qu'auprès de celles qui voudroient de fon argent, il étoit en guerre avec toutes les autres. Il avoit à quatre ou cinq - mille de Londres une petite maison de campagne, toujours meublée de

DE GRAMMONT. 203 quelques grisettes. Du reste, fort homme de bien, & le premier joueur d'échets du Royaume.

Price, allarmée de l'attention dont les examinoit l'ennemi le plus dangereux qu'elles pussent rencontrer, détourna la tête, dit à sa compagne d'en faire autant, & au fiacre d'avancer. Broncard les suivit à pied, sans qu'elles s'en fusient apperçues, & le carrosse étant arrêté vingt ou trente pas plus loin, elles en sortirent. Il venoit derriere, & fit d'elles le Jugement qu'auroit fait un homme moins téméraire dans ses préjugés. Il ne douta pas que Mademoiselle Jennings ne fût une jeune créature qui cherchoit fortune, deque Price ne fût safemme d'affaire. Il avoit été surpris de les voir beaucoup mieux chaussées qu'il n'appartenoit à leur état, & que la peute ofangere, en sortant 204 MEMOIRES

d'un carrosse fort haut, est montré la plus jolie jambe qu'on pût voir: mais comme cela ne gâtoit rien pour ses desseins, il résolut de l'acquérir à quelque prix que ce sût pour la mettre dans son Serrail.

Il les aborda comme elles donnoient leurs paniers en garde au cocher, avec ordre de les attendre justement dans cet endroit. Broncard se mit d'abord entre elles; & dès qu'elles le virent. elles en furent tout éperdues: mais sans faire attention à leur surprise, tirant Price à l'écart d'une main, en tirant sa bourse de l'autre, il entroit en matière, quand il vit qu'elle tournoit le visage de l'autre côté sans lui répondre ni le regarder. Comme cette action ne lui parut pas nasurelle, il la regarda sous le nez, malgré qu'elle en eût. Il en fit

DE GRAMMONT. 205 autant à l'autre; & les ayant d'abord reconnues l'une & l'autre, il n'eut garde d'en faire semblant.

Le vieux renard se possédoit à mérveille dans ces occasions: & les ayant un peu tourmentées pour leur ôter tout soupçon, il les quitta, disant à Price: «Qu'elle » étoit bien sotte de resuser ses » offres, & que la petite créature » ne gagneroit peut-être pas d'un » an ce qu'il ne tenoit qu'à elle » de gagner dans un jour; que » les tems étoient bien changés, » depuis que les Filles d'honneur » de la Reine & de la Duchesse » couroient sur le marché des pau-» yres aventurieres de la Ville». Il regagna fon carrosse, en disant cela, tandis qu'elles se cachoient le nez, en louant Dieu de bon cœur de ce qu'il leur avoit fait la grace de sortir de ce danger, sans être découvertes.

## 206 Mémoires

Broncard, de son côté, qui n'est pas pris mille belles guinées de cette rencontre, louoit le Seigneur de ce qu'elles n'étoient pas assez allarmées pour rompre leur dessein; car il ne doutoit pas que Mademoiselle Price ne menât la petite Jennings en bonne sortune. Il avoit d'abord compris qu'il n'auroit pas prosité d'une découverte, qui ne leur auroit d'abord donné que de la consusion.

C'est pourquoi, bien que Germain sût le meilleur de ses amis, il sentoit une joie secrette de n'avoir pas empêché qu'il ne sût cocu devant que d'être marié. La crainte qu'il eut de le sauver de cette aventure, sit qu'il s'éloigna d'elles avec les précautions qu'on vient de dire.

Pendant qu'elles avoient essuyé ces allarmes, leur cocher s'étoit pris de paroles avec certains galo-

DE GRAMMONT. 207 pins de la rue, assemblés autour du carrosse pour en escamoter les oranges. Des paroles on vint aux coups. Elles virent le commencement du combat, lorsqu'après avoir abandonné le projet de voir le diseur de bonne aventure, elles étoient revenues pour se mettre en carrosse. Leur cocher avoit de l'honneur, & ce fut avec grande peine qu'elles obtinrent de lui de livrer leurs oranges à la populace pour se tirer d'affaire. S'étant donc rembarquées après mille frayeurs, & après avoir entendu quelques paroles libres qui s'étoient distinctement prononcées pendant le combat, les belles regagnerent le Palais Saint - James, faisant vœu de ne plus aller chez les Devins au travers des frayeurs & allarmes qu'elles venoient d'effuyer.

Broncard, qui, selon le peut

208 Mémoires

d'estime qu'il avoit pour la sagesse du beau sexe, auroit mis sa main au feu que la belle Jennings n'étoit pas revenue de cette expédition, comme elle y étoit allée, ne laissa pas d'en garder religieusement le secret, parce qu'il vouloit absolument que le bienheureux Germain épousât une petite coureuse de bonne fortunes, qui se donnoit pour le modele de la sagesse, afin qu'il pût, dès le lendemain de son mariage, lui faire compliment sur la créature qu'il avoit épousée. Mais il ne plut pas au Ciel de lui donner ce plaifir

comme nous verrons dans la fuite.

Mademoiselle d'Hamilton étoit
à la campagne chez une de ses
parentes, comme on a dit. Le
Chevalier de Grammont avoit
beaucoup soussert pendant cette
petite absence, parcequ'il ne lui
fut pas permis d'y faire une visite,

fous quelque prétexte que ce pût être. Le jeu, toujours favorable pour lui, n'étoit pas d'un petit secours dans l'extrémité de son impatience.

Mademoiselle d'Hamilton revint enfin. Madame Whittnell voulut la ramener par politesse, en apparence. La cérémonie partout employée jusqu'à outrance, est le cheval de bataille de la Noblesse campagnarde. Cette civilité n'étoit pourtant que le prétexte dont on se servoit pour faire consentir un mari quesque peu bisarre, au voyage de Madame sa semme. Peut-être se sût-il donné luimême l'honneur de conduire Mademoiselle d'Hamilton jusques à Londres, s'il n'eût été occupé de certaines remarques sur l'Histoire Ecclésiastique, auxquelles il travailloit depuis long - tems. On n'eut garde de le détourner de ce travail. Madame Whitnell n'y auroit pas trouvé son compte.

Cette Dame étoit ce qu'on appelle proprement une beauté toute Angloise; paitrie de lys & de roses, de neige & de lait, quant aux couleurs; faite de cire, à l'égard des bras & des mains, de la gorge & des pieds, mais tout cela fans âme & fans air. Son visage étoit des plus mignons: mais c'étoit toujours le même visage : on eût dit qu'elle le tiroit le matin d'un étui, pour l'y remettre en se couchant, sans s'en être servie durant la journée. Que voulezvous! la Nature en avoit fait une poupée dès son enfance: & poupéejusqu'à la mort restala blanche Whitenell. Son mari, Monsieur de Whittnell, avoit étudié pour être d'Eglise: mais son frere aîné s'étant laissé mourir, dans le tems que celui-ci finissoit ses études. DEGRAMMONT. 212 au-lieu de prendre les Ordres, il prit le chemin d'Angleterre, & Mademoiselle Beddingsield dont nous parlons, pour semme.

Il n'étoit pas mal fait; il avoit un air spéculatif & sérieux, fort propre à donner des vapeurs. Du reste, elle pouvoit se vanter d'avoir un des grands Théologiens du Royaume pour époux. Il étoit tous les jours collé sur les Livres, fe couchoit de bonne heure pour se lever matin. Sa femme le trouvoit ronflant quand elle se mettoit au lit; & quand il la quittoit il la laissoit profondément endormie. Sa conversation eût été vive pendant le repas, si Madame Whutnell eût possédé comme lui le Docteur Angélique, ou qu'elle eût aimé la dispute: mais n'étant curieuse ni de l'un, ni de l'autre; le filence regnoit à leur table; comme à celle d'un réfectoire.

## 212 Mémotres

Elle avoit souvent témoigné l'extrême desir qu'elle avoit de voir la Ville de Londres: mais quoiqu'ils en fussent à la plus petite journée du monde, jamais elle n'avoit pu satisfaire cette envie; & ce n'étoit donc pas sans raison, qu'elle s'ennuyoit de la vie qu'on lui faisoit mener à Pékam. L'oisiveté d'un si triste lieu par sa situazion lui parut insupportable; & comme elle avoit la folie de croire. comme beaucoup d'autres semmes, que la stérilité leur est une espece de reproche, elle étoit assez scandalisée de voir qu'on l'en pouvoit soupçonner; car elle étoit persuadée que, quoique le Ciel lui refusât des enfans, elle avoit tout ce qu'il falloit pour en avoir, si c'étoit la volonté du Seigneur. Cela l'avoit portée à faire quelques réflexions, & quelques railonnemens sur ces réflexions.

DE GRAMMONT. comme par exemple, que, puisque son époux aimoit mieux vaquer à ses études qu'aux devoirs du ménage, feuilleter de vieux Livres que de jeunes appas, & fongerà les amulemens plutôt qu'à ceux de sa femme, il lui seroit permis d'écouter quelque amant nécessiteux, par charité réciproque, sauf à faire les choses à telle fin que de raison, & diriger ses intentions de maniere que le malin esprit n'eût que faire dans cette affaire. Monsieur Whitenell, partisan zèlé de la doctrine des Cafuiftes, n'eût peut - être pas approuvé ces décisions, mais il ne fut pas consulté.

Le malheur étoit, que dans le folitaire Pékam, non plus que dans ses stériles environs, rien ne s'offroit pour ses desseurs de la pauvre Whitepell. Elle y séchoit sur pied, & ce

214 MÉMOIRES
fut de peur d'y mourir de folitude ou d'inanition, qu'elle eut
recours à la pitiéde Mademoiselle
d'Hamilton.

Paris, où Whitenell l'avoit menée fix mois après son mariage, pour acheter des Livres. Mademoiselle d'Hamilton, qui l'avoit fort plainte dès - lors, voulut bien passer quelque tems à la campagne avec elle, dans l'espérance de la tirer de captivité par cette visite; & le projet avoit réussi.

Le Chevalier de Grammont, averti du jour qu'elles devoient arriver, porté sur les aîles de l'amour & de l'impatience, avoit obtenu de Georges Hamilton d'aller avec lui les recevoir à quelques milles de Londres. L'équipage où ils se mirent pour cette galante cérémonie, étoit digne de sa magnificence. On peut croire

aussi que, dans une telle occasion, sa personne n'étoit pas négligée. Cependant malgré son impatience, il ne laissa pas de modéres l'ardeur du cocher, de peur d'accident; la prudence lui paroissant présérable aux empressemens sur la route. Les Dames parurent ensin, & Mademoiselle d'Hamilton lui paroissant dix ou douze sois plus belle qu'elle n'étoit au partit de Londres, il eût donné sa vie pour un accueil comme celui qu'elle sit à son frere.

Madame Whittnell en fut pour sa part dans les louanges qui se prodiguerent, à cette entrevue, à sa beauté, dont sa beauté sut bongré à ceux qui lui faisoient cet honneur; & comme Hamilton la regardoit avec une attention qui paroissoit assez tendre, elle regardoit Hamilton comme un homme assez propre aux petits projets

216 MÉMOIRES
dont elle étoit convenue avec fa
conscience.

Dès qu'elle sut à Londres, la tête pensa lui tourner de contentement & de sélicité. Tout lui paroissoit enchantement dans cette superbe Ville, elle qui, de celle de Paris, n'avoit jamais vu que la rue Saint - Jacques & quelques boutiques de Libraires. Elle logeoit chez Mademoiselle d'Hamilton. Elle sur présentée, vue, & approuvée dans toutes les Cours.

Le Chevalier de Grammont, inépuisable en sêtes & galanteries, se servant du prétexte de cette belle étrangere, pour étaler sa magnificence, ce n'étoient que bals, concerts, comédies, promenades par terre, promenades par eau, collations superbes partout; la Whittnell étoit d'une merveilleuse sensibilité pour des plaisurs, dont

la plupart étoient nouveaux pour elle. Il n'y avoit que la Comédie qui l'ennuyoit un peu, quand c'étoient des pièces sérieuses. Elle convenoit pourtant que le spectacle étoit bien touchant, quand on tuoit bien du monde sur le Théâtre, & trouvoit que les Comédiens étoient de grands drôles bien faits, qu'il valoit mieux voir en vie.

Hamilton en étoit raisonnablement bien traité, s'il y avoit de la raison à un homme amoureux, qui demande toujours quelque chose. Il faisoit son possible pour qu'elle se déterminat sur l'exécution des projets qu'elle avoit faits à Pékan. Madame Whittnell le trouvoit sort à son gré. C'est ce lui qu'on a vu servir en France avec quelque distinction. Il étoit agréable & biensait. Toutes les commodités imaginables conspi-

218 MEMOIRES

roient à l'établissement d'un commerce, dont les commencemens avoient été trop vifs, pour le voir languir avant la fin: mais à mesure qu'on la pressoit sur la conclusion. le courage lui manquoit; & des restes importuns de quelques scrupules qu'elle n'avoit pas bien examinés, la tenoient en suspens. Il est à croire qu'un peu de persévérance les auroit vaincus. Cependant les choses en demeurerenz-là pour cette fois. Hamilton, ne pouyant comprendre ce qui la retenoit, puisque les premiers & les plus grands frais de l'engagement lui paroissoient faits à l'égard du Public, s'avisa de l'abandonner à ses irrésolutions, au-lieu de la redresser par de nouveaux empressemens. Il n'étoit pas naturel de s'arrêter en si bon chemin pour de tels obstacles: mais il s'étoit déja laissé coëffer de chimères & de vi-

DE GRAMMONT. 210 sions qui le refroidirent mal-àpopos, pour s'égarer inutilement

dans une autre poursuite.

Je ne sais si la petite Whittnell s'en donna le tort, mais elle en fut extremement mortifiée. Bientôt après il fallut retourner à ses choux & 2 ses dictons de Pékam. Elle s'en pensa délespérer. Ce séjour lui paroissoit mille sois plus effroyable, depuis qu'elle eut tâté de Londres. Cependant comme la Reine devoit partir dans un mois pour les eaux de Tunnebrige, il fallut céder à la nécessité de revoir le Philosophe Whittnell: mais ce ne fur qu'après avoir fait promettre à Mademoiselle d'Hamilton qu'elle ne prendroit point d'autre maison que la sienne, qui Ctoit à trois ou quatre lieues de Tunnebrige, tant que la Cour y feroit.

On lui promit qu'on ne l'abaus

donneroit pas dans sa solitude. & sur-tout qu'on y mèneroit cette sois le Chevalier de Grammont, dont l'humeur & la conversation la charmoient; & le Chevalier de Grammont, sujet en sout tems à rompre en visiere sur les affaires du cœur, lui promit d'y mener Georges, & la sit rougir jusqu'aux yeux.

La Cour partit un mois après, pour en passer près de deux dans le lieu de l'Europe le plus simple & le plus rustique, mais le plus agréable & le plus divertissant.

Tunnebrige est à la même distance de Londres, que Fontaine, bleau l'est de Paris. Ce qu'il y, a de beau & de galant dans l'un & dans l'autre Sexe s'y rassemble au tems des eaux. La compagnie, toujours nombreule, y est toujours choisse : comme ceux qui ne cherchent qu'à se divertir, l'emportent

DE GRAMMONT. 221 toujours sur le nombre de ceux qui n'y vont que par nécessité; tout y respire les plaisirs & la ioie. La contrainte en est bannie; la familiarité établie dès la première connoissance; & la vie qu'on y mène est délicieuse. : On a pour logement de petites habitations propres & commodes. féparées les unes des autres, & répandues par tout à une demilieue des eaux. On s'assemble le matin à l'endroit où font les fontaines. C'est une grande allée d'arbres touffus, fous lesquels on se promène en prenant les eaux. D'un côté de cette allée règne une longue suite de boutiques, garnies de toutes sortes de bijoux, de dentelles, de bas & de gants, où l'on va jouer comme on fait à la Foire. De l'autre côté de l'allée se tient le marché; & comme cha-

sun y va choisir & marchander

K iii

222 MEMOIRES ses provisions, en n'y voit point d'étalage qui soit dégoûtant. Ce sont de petites Villageoises blondes, fraîches, avec du linge bien blanc, de petits chapeaux de paille, & proprement chaussées, qui vendent du gibier, des légumes, des fleurs & du froit. On y fait aussi si bonne chère qu'on veut. On y joue gros jeu, & les tendres commerces y vont leur train. Dès que le soir arrive, chacun quitte son petit palais pour s'afsembler au Boulingrin. C'est-là, qu'en plein air, on danse, si l'on veut, sur un gazon plus doux & plus uni que les plus beaux tapis du monde.

Mylord Monsery avoit à deux ou trois petits milles de Tunnebrige, une belle maison appelée Summerhill. Mademoiselle d'Hamilton, après avoir passé huit ou dix jours à Pékam, ne put se dispenser d'y venir demeurer pendant le reste du voyage. Elle obtint du Seigneur Whitenell, que madame sa semme y vînt aussi; & quittant le triste Pékam & son ennuyeux Seigneur, cette petite Cour sut s'établir à Summerhill.

Elles étoient tous les jours à la Cour, ou la Cour chez elles. La Reine se surpassoit dans le soin de faire naître ou de soutenir les divertissemens. Elle affecta de redoubler l'aisance naturelle de Tunnebrige, au-lieu d'en altérer la liberté par les égards & les respects qu'exigeoit sa présence. Elle défendit absolument l'un & l'autre: & renfermant au fond de son cœur les chagrins qu'elle ne pouvoit vaincre, la Stwart menoit en triomphe la tendresse du Roi, sans qu'elle lui en sit mauvaise mine.

224 Mémoires

Jamais l'amour n'avoit vû sont Empire si florissant que dans ce séjour. Ceux qui s'étoient trouvés atteints, avant que d'y venir, y sentoient augmenter leurs seux; & ceux qui sembloient les moins faits pour aimer, y perdoient leur sérocité, pour faire un nouveau personnage. Nous n'en citerons d'exemple, que celui du Prince Robert.

Il étoit brave & vaillant jusqu'à la témérité. Son esprit étoit sujet à quelques travers, dont il eût été bien fâché de se corriger. Il avoit le génie sécond en expériences de Mathématiques, & quelques talens pour la Chymie. Poli jusques à l'excès, quand l'occasion ne le demandoit pas; sier, & même brutal, quand il étoit question de s'humaniser; il étoit grand, & n'avoit que trop mauvais air. Son visage étoit sec & dur, lors

DE GRAMMONT. 225 même qu'il vouloit le radoucir: mais dans ses mauvaises humeurs, c'etoit une vraie physionomie de réprouvé.

La Reine ayant fait venir les Comédiens pour ne laisser aucun vuide dans les plaisirs, ou peutêtre pour rendre à Mademoiselle Sewart, par la présence de Mademoiselle Gouin, une partie des inquiétudes que lui causoit la Lienne: le Prince Robert trouva des charmes dans la figure d'une petite Somédienne, appellée Fives, qui mirent à la raison tout ce que ses penchans naturels avoient de plus Lauvage. Adieu les alembics, les creusets les sourneaux, & le noir attirail de la soufflerie: adieu tous les instrumens de Mathématiques. & ses speculations. Il ne fut plus spellion chez lui que de poudre & d'essence, L'impertinente voulut être attaquée dans les formes;

&, rélistant fierement à l'argent pour vendre ses faveurs plus cherement dans la suite, elle faisoit faire un personnage si neuf à ce pauvre Prince, qu'il ne paroissoit pas vraisemblable. Le Roi sut charmé de cet évènement. On en sit de grandes réjouissances à Tunnebrige: mais personne ne sut afsez hardi pour en faire des plaisanteries. On ne se contraignoit pas même sur le ridicule des au-

tres.

DE GRAMMONT. 227 sez honteux, la Princesse de Babylone étoit, par la grâce de Dieu, grosse de six ou sept mois; & pour comble de malheur pour elle, son enfant s'étoit mis tout d'un côté; si bien qu'on ne savoit plus ce que c'étoit que sa figure. La désolée Monsery voyoit donc partir tous les matins Mademoi-Telle d'Hamilton & Madame Whittnell, tantôt à cheval, tantôt en carrosse, toujours environnées de quelque troupe galante pour les conduire & pour les ramener. Elle se figuroit mille fois plus de délices encore qu'il n'y en avoit aux lieux où elles alloient, & fon imagination ne cessoit de danser à Summerhill toutes les contre-danses qu'elle s'imaginoit qu'on avoit danfées à Tunnebrige. Elle ne pouvoit plus résister à ces tourmens d'esprit, lorsque le Ciel, ayant pitié de fon impatience & K vi

de ses desirs, sit partir Mylord Monsery pour Londres, & l'y retint pendant deux jours; & dès qu'il eut le dos tourné, la Baby-lonienne déclara qu'elle vouloit

faire un petit voyage à la Cour, Elle avoit un Confesseur, Aumônier de la Maison, qui ne manquoit pas de bon sens. Mylord Monsery, de peur d'accident, l'avoit recommandée aux conseils & aux bonnes prieres de ce prudent Ecclésiastique : mais il eut beau la prêcher, & l'exhorter à la résidence; il eut beau lui remettre devant les yeux les ordres de son époux, & les dangers où elle s'exposoit dans cet état, & lui dire que sa grossesse étant une bénédiction particuliere du Ciel, il falloit tâcher de la conserver, d'autant qu'il en coûteroit peut - être plus qu'elle ne s'imaginoit pour Pobtenir; ces remontrances fu-

DE GRAMMONT. rent inutiles: Mademoiselle d'Hamilton & sa cousine Whittnell avant eu la bonté de la confirmer dans sa résolution, elles aiderent à l'habiller le lendemain matin. & partirent avec elle. Ce ne fut pas trop de toute leur adresse. pour mettre quelque sorte de symmétrie dans sa taille: mais ayant à la fin fait tenir un petit oreiller fous fon jupon, pour figurer à · droite avec fon maudit enfant. qui s'étoit jeté sur la gauche, elles penserent mourir de rire, en l'assurant qu'elle étoit le mieux du monde.

Dès qu'elle parut, on crut qu'elle s'étoit mise en vertugadin pour faire sa cour à la Reine: mais on sut charmé de la voir. Ceux qui n'y entendoient point de sinesse, l'assuroient bonnement qu'elle étoit grosse de deux enfans; & la Reine, qui ne laissoig

## 2230 Mémoires

pas de lui porter envie, quelque ridicule qu'elle parût dans cet état, n'eut garde de tromper ses espérances, sachant le motif de son

voyage.

Dès que l'heure des contre-danles sut arrivée, son cousin Hamilzon eut ordre de la mener. Elle sit bien quelques petites saçons sur son incommodité: mais se laissant vaincre, pour obéir, disoit-elle, à la Reine, jamais on n'a vu de satissaction si complette que la sienne.

Nous avons déja remarqué que les plus grands honneurs font sujets aux plus grands revers. La Monsery, fagotée comme elle étoit; ne paroissoit pas sentir la moindre incommodité dans le mouvement qu'on se donne dans tes sortes de contre - danses; au contraire, comme elle ne craignoit que la présence de son mari

DE GRAMMONT. 231 dans le bonheur dont elle jouissoit. elle se dépêchoit de danser tant qu'elle pouvoit, de peur que son mauvais destin ne le ramenat avant qu'elle n'eût pris sa suffi+ sance. Ce fut donc en se démenant d'une maniere si peu discrette, que son oreiller se désit fans qu'elle s'en apperçût, & qu'il tomba dans le beau milieu de la premiere danse. Le Duc de Buckingham, qui la suivoit, le ramassa diligemment, l'enveloppa de son juste-au-corps; & contrefaisant les cris d'un enfant nouveau né, il alloit demander une Nourrice parmi les Filles d'hons neur pour le pauvre petit Mon-Cery.

Cette bouffonnerie, jointe à la figure étonnante de la pauvre femme, pensa faire évanouir Mademoiselle Stwart; car la Printesse de Babylonne, après son

232 M & M O I R E S
accident, étoit efflanquée du côté droit, & toute biscornue de l'autre. Tous ceux qui s'étoient contenus auparavant, s'abandonnement à l'envie de rire, voyant les éclats que faisoit Madémoiselle Sewart. Elle étoit horriblement déconcertée; tout le monde lui faisoit des excuses: & la Reine, qui rioit intérieurement plus que toutes les autres, sit semblant de trouver mauvais qu'on se donnât

Tandis que Mademoiselle d'Hamilton & Madame Whittnell tâchoient de radouber la Monsery
dans une autre chambre, le Duc
de Buckingham dit au Roi; que;
s'il étoit permis de faire un peu
d'exercice aussi-tôt après ses couthes, le seul moyen de rétablie
Madame de Monsery seroit de lui
donner la revanche dès qu'on lui
puroit remis son ensant : ce cons

feil ne parut pas mauvais, & fint fuivi. La Reine proposa, dès qu'elle parut, une seconde reprise de contre-danses; & Madame de Monsery l'ayant acceptée, le remede fit son esset, & ne lui laissa pas seulement le souvenir de cette

petite disgrâce.

Tandis que ces choses se pasfoient à la Cour du Roi, celle du Duc d'Yorck s'étoit mile en campagne d'un autre côté. Le prétexte de ce voyage étoit de visiter la Province dont il portoit le titre: mais l'amour en étoit le véritable motif. La Duchesse s'étoit gouvernée d'une prudence & d'une sagesse depuis son élévation, qu'on ne pouvoit assez admirer. Ses manieres avoient été telles qu'elle avoit trouvé le secret de contenter tout le monde; ce qui sembloit encore plus rare que la grandeur de son établissement. 234 ... Mémoires'

Mais après s'être tant fait estimer, elle s'avisa de vouloir être aimée; ou le maudit amour, pour mieux dire, su assaillir son cœur au travers de la discrétion, de la prudence & de tous les raisonnemens dont elle l'avoit environné.

En vain s'étoit-elle cent fois dit que, si le Duc avoit eu la bonté de lui rendre justice en l'aimant, il lui avoit trop fait d'honneur en l'épousant; que dans les inconstances qui l'entraînoient, c'étoit à elle à prendre patience, en attendant qu'il plût au Ciel qu'il s'en corrigeat; que nul exemple n'étoit à suivre pour elle, à l'égard des foiblesses qui sembloient l'outrager : mais que, les ressentimens étant encore moins permis, il falloit le ramener par une conduite toute différente de celle qu'il avoit: en vain, dis-je, s'étoit-elle soutenue si long-tems par le seDE GRAMMONT 235 cours de ces maximes, quelque folide que soit la raison, & quelque opiniâtre que soit la sagesse, il est de certaines épreuves que leur longueur rend satigantes, & dont la sagesse & la raison s'ennuient à la fin.

La Duchesse d'Yorck étoit la femme d'Angleterre du plus grand appétit. Comme c'étoit un plaisir permis, elle se dédommageoit, en mangeant, de ce qu'elle se retranchoit d'ailleurs. C'étoit aussi quelque chose d'édifiant que de la voir à table. Le Duc , au contraire; se livrant sans cesse à de nouvelles fantaisies, se dissipoit par ses inconstances, & ne faisoit que dépérir, tandis que la pauvre Princesse, se nourrissant tout de son mieux, engraissoit que c'étoit une bénédiction. On ne sait combien les choses auroient resté dans cet état, si l'amour qui vouloit

evoir raison d'une conduite si différente de la premiere, n'eût employé l'artifice, aussi-bien que la force, pour troubler son repos.

Il mit d'abord en jeu le ressentiment & la jalousie, ces deux mortels ennemis de la tranquillité des cœurs. Une grande créature pâle & décharnée, qu'elle avoit prise pour Fille d'honneur, devint l'objet de sa jalousie, parce qu'elle étoit alors celui des empressemens du Duc. Elle s'appelloit Churchill. L'on ne pouvoit comprendre qu'après avoir eu du goût pour Madame de Chesterfield, Mademoiselle d'Hamilton & la petite Jennings, il en eût pour un visage comme celui-là: mais bientôt on s'apperçut que quelque chose de plus que cette variété bisarre avoit achevé de l'engager à fon fervice.

La Duchesse sut indignée d'un

DE GRAMMONT. choix qui sembloit ravaler son mé rite beaucoup plus que les autres & dans le tems que le dépit & la jalousie commençoient à lui donner de l'aigreur, le perfide amous offroit à son intention & à ses res-Tentimens l'aimable figure du beau Sidney; & tandis qu'il lui tenoit les yeux ouverts fur sa personne, il les fermoit sur son esprit. Elle en fut éprise, avant que de s'en apperçevoir: mais la bonne opinion que Sidney avoit de son mérite, ne lui lailla pas long - tems ignorer la gloire de cette conquête; & pour la rendre plus certaine, ses regards répondirent témérairement à tout ce que ceux de Son Altesse avoient la bonté de Jui dire; pendant que les charmés de sa personne étoient rehaussés de l'éclat que l'ajustement, & la parure y pouvoient ajouter. La Duchesse, prévoyant les com séquences d'un tel engagement. combattut fort & ferme contre le penchant qui l'entraînoit; mais Mademoiselle Hubert s'étant mife du côté de cé penchant, la combattit elle-même, & la vainquit. Cette fille s'étoit insinuée dans sa confiance par un journal de nouvelles, dont elle étoit pourvue pour toute l'année. La Cour So la Ville en étoient; du reste, ce n'étoit pas son affaire qu'elles fussent toujours véritables: mais elle prenoit soin qu'elles sussent toujours du goût de Son Altesse. Elle connoissoit aussi celui qu'elle avoit pour la table, & favoit composer ou diversifier les mets qui ui plaisoient. Cela l'avoit rendu nécessaire : mais, voulant l'être davantage, & s'étant apperçue des airs que Sidney se donnoit. comme de ce qui se passoit dans le cœur de la Maitresse au sujet de

DE-GRAMMONT. Sidney, l'adroite Hubert avoit pris la liberté de lui dire que ce pauvre garçon n'en pouvoit plus d'amour pour elle; que c'étoit dommage qu'un homme fait de cette maniere, qui ne perdoit le respect que parce qu'il ne pouvoit plus le garder, se brulât comme un papillon à la face du public ; qu'on s'en appercevroit bien tôt, à moins qu'on n'y mît ordre, & qu'elle étoit d'avisque Son Altesse eût pitié de son état, de saçon ou d'autre. La Duchesse lui demanda ce qu'elle vouloit dire par en avoir pitié, de façon ou d'autre? «Je » veux dire, Madame, répon-» dit Hubert, que, si sa figure vous » déplaît, ou que sa passion vous » importune, vous lui donniez » son congé; ou bien, le retenant » à votre service, comme feroient » toutes les Princesses du monde » à votre place, vous me permete

Mémoires s tiez de lui donner des ordres de » votre part sur saconduite, avec • quelque peu d'espérance pour l'empêcher de devenir fou en attendant que les moyens se b trouvent de l'informer vous-même de vos volontés »...» Ouoi! dit la Duchesse, vous me con-» seilleriez, Hubert, vous qui m'aimez, de m'embarquer dans un » commerce de cette nature, aux » dépens de ma gloire, & aux péa rils de mille inconvéniens! Si ces n foiblesses sont quelquetois excu-» fables, ce n'est pas dans un rang » comme celui que j'occupe; & » ce seroit mai reconnoître les » bontés de celui qui m'éleve à ce » rang, que de... Bon! dit la » Hubert, ne voit-on pas qu'il ne » yous a époulée, que parce qu'il » en étoit pressé. La chose faite, je m'en rapporte à vous, s'il s'est

e contraint un moment à marquer

» le

DE GRAMMONT. 241 le changement de son goût par » mille inconstances outrageantes. » Ne seriez-vous point d'humeur » à persévérer dans l'indolence & » l'humilité, tandis que le Duc, » après avoir eu les faveurs, ou » mérité le refus de toutes les co-» quettes d'Angleterre, galoppe » vos Filles d'honneur l'une après » l'autre, & met à présent son » ambition & ses desirs à la con-» quête de cette haridelle de Churmachill? Quoi! Madame, vos » beaux jours se passeront dans une » espece de veuvage à déplorer » vos malheurs, sans qu'il vous » foit permis de vous aider dans » les occasions? Il faudroit être » douée d'une patience bien co-22 riace, ou d'une résignation bien » endurante pour cela. Je serois » vraiment d'avis qu'un époux, e qui vous oublie nuit & jour, » prétendît que, pour boire & man-Tome II.

242. Mémoiries

so ger de grand appétit, comme su fait, Dieu merci, Votre Altesse, so elle n'ait plus besoin que de bien dormir! Je suis, ma soi, sa ser-su vante. Je vous le répete en-su core, Madame, il n'y a point de Princesse dans l'Univers qui resu fusât les hommages d'un hommages d'un hommages d'un porte les siens ailleurs.

Ces raisons n'étoient pas-moralement bonnes, si l'on veut : mais quand elles auroient été plus mauvaises, la Duchesse y seroit rendue, tant son cœur étoit d'intelligence avec Hubere pour venir à bout de sa prudence.

Ce commerce s'étoit établi dans le tems qu'Hubert-conseilloit à la joune Temple-de ne point songer aux agaeeries du beau Sidney. Pour lui, dès qu'il apprit par la considente Hubert, que la Duchosseacceptoit seshommages, il ne manqua pas de le munir de circonspection & d'égards pour dépailer le public : mais le public n'est pas si sot qu'on pense.

Comme il y avoit trop de surveillans; trop de curieux & trop de connoisseurs dans une grosse Gour résidente au milieu d'une grosse Ville, la Duchesse, pour ne pas commettre les intérêts de son cœur à tant d'inspections, porta le Duc d'Yorck à faire le voyage dont nous avons parlé, tandis que la Reine & sa Cour étoient à celui de Tunnebrige.

Cerpartifut prudent; elle s'en trouva bien., & fa Cour ne s'en trouva pas mal, à la réferve de Mademoiselle Jennings. Germain n'étoit pas du voyage; & selon elle, tout voyage étoit maudit, dont Germain n'étoit pas. Il étoit éngagé dans une entreprise au dessis de sa vigueur, c'est-è-dire,

Li

244 MÉMOIRES
qu'il avoit foutenu la gageure.
qu'on avoit foutenue & gagnée contre le Chevalier de Grammont. Il paria cinq-cents guinées, qu'il feroit vingt milles de grand chemin dans une heure fur le même cheval. Le jour qu'il avoit choifi pour cette course, étoit celui que Mademoiselle Jennings avoit pris pour aller chez le Devin.

Germain avoit été plus heureux qu'elle dans son entreprise. Il en étoit sorti victorieux: mais comme son courage avoit fait un effort dans cette épreuve, que son tempérament ne put soutenir, en gagnant la gageure, il gagna la sièvre. Elle mit sa délicatesse fort bas. La Jennings s'informoit de sa santé: mais c'étoit tout ce qu'elle ésoit. Dans les Romans modernes, une Princesse n'avoit qu'à rendre visite à quelque Héros

DE GRAMMONT. 245 abandonné des Médecins, pour le guérir dans trois jours: mais comme ce n'étoit pas Mademoiselle Jennings qui avoit donné la fièvre à Germain, elle n'étoit pas sûre de la lui ôter, quand elle eût été sûre qu'on n'eût point censuré dans une Cour maligne une visite de charité. Ce fut donc sans égard aux inquiétudes qu'elle en pourroit avoir, que la Cour partit sans lui: mais elle eut le plaifir de faire voir que tout lui déplaisoit dans un voyage qui sembloit faire le plaisir de tous les autres.

Talbor en étoit; & s'étant flatté que l'absence d'un rival dangereux pourroit produire quelque changement en sa faveur, il étoit attentis à toutes les actions, aux mouvemens & aux moindres gestes de la petite Jennings. Il y avoit assurément de quoi bien ocsuper son attention. Elle n'étoit

L iij

MEMOTRES

pas faite pour un férieux de longue durée : son tempérament l'emportoit du milieu de ses-rêveries les plus distraites, par des faillies de vivacité qui lui faisoient espérer qu'elle oublieroit bientôt Germain, pour se souvenir que da tendresse étoit la premiere qu'elle eût écoutée. Cependant il -se tenoit à l'écart avec son amour & ses espérances, estimant qu'il étoit indigne d'un amant outragé de laisser voir la moindre foiblesse ou le moindre retour pour une ingrate qui l'avoit planté là.

Mademoiselle Jennings, qui, bien loin de songer à ses ressentimens, ne se souvenoit seulement pas qu'il l'eût aimée, & m'avoit l'esprit rempli que du -pauvre malade, en usoit avec Talbas comme si de rien n'eût été. C'étoit à lui qu'elle donnoit Le plus fouvent la main en centrant ou fortant de carrosse. Elle causoit plus volontiers avec lui qu'avec aucun autre, & faisoit sans
dessein tout ce qu'il falloit pour
persuader à la Cour qu'elle étoit
revenue de son penchant pour
Germain en saveur de son premier
Amant.

Il en fut persuadé comme les autres; &, jugeant qu'il étoit à propos de changer de personnage pour lui faire connoître qu'il n'avoit jamais changé de sentimens, il alloit lui dire quelque chose de touchant & de bien passionné sur ce sujet. La fortune sembloit lui rendre toutes choses favorables pour cette harangue. Il étoit seul avec elle dans sa chambre; & pour lui donner plus beau, elle ne cessoit de le railler au sujet de Mademoiselle Boinson. Elle disoit « qu'on lui étoit n fort obligé d'êtte du voyage,

## 248 Mémoires

. » tandis que la pauvre créature » s'évanouissoit d'amour pour lui » deux fois le jour à Tunnebrige». · Ce fut à ce discours que Talbot se crut obligé de commencer ce-· lui de ses souffrances & de sa fidélité, lorsque la Temple, un papier à la main, entra dans la chambre de Jennings. C'étoit une Lettre en Vers, que Mylord Rochester avoit écrite quelque tems auparavant sur les aventures de l'une & de l'autre Cour. Il y disoit au sujet de la petite Jennings, « que Talbot avoit jetté la terreur » parmi le peuple de Dieu par sa » taille: mais que Germain, com-» me le petit David, avoit vaincu » le grand Goliath ». Jennings, charmée de cette allusion, lut deux ou trois fois cet endroit, le trouva plus plaisant que Talbot, en rit de tout son cœur dans le commencement: mais prenant

DE GRAMMONT. 249 un air attendri : le pauvre petit David! dit-elle avec un profond soupir; & laissant aller sa tête d'un côté pendant cette petite rêverie, quelques larmes coulerent de ses yeux, qui n'étoient assurément pas pour la défaite du géant. Cela piqua Talbot jusqu'au vif; & se voyant si ridiculement déchu de ses espérances, il sortit brusquement, & fit vœu de ne plus occuper fon cœur d'une petite évaporée, dont les manieres n'avoient ni rime ni raison; mais il ne tint pas son-courage.

Il n'en alloit pas si mal pour des autres amans de cette Cour; sau tout en étoit plein, & le voyage étoit sait exprès. Ce n'évoit que bals & fessions sur la rou-riet, chasses se promenades pendant des séjours. Les étendres ramans songéoient à devenir heureux en chemin saisant, & les

Lv

## 250 Mimorres

Beaut's qui regloient leur fort neleur défendoient pas d'espérer. Sidney falsoit sa cour d'une merveilleuse affiduité. La Duchesse sit remarquer à M. le Duc d'Yorck comme il s'attachoit à lui depuis quelque tems. Son Aktesse y sa attention, & convint qu'il falloit lui en tenir compte dès la premiese occasion. Cela arriva bientôt.

Montaign, dont nous avons fait mention, étoit Ecuyer de Madame la Duchesse. Il avoit de l'esprit, étoit clair - voyant, & passiblement malin. Que faire d'un homme de ce caractere auprès de sa personne, dans le train que prenoient les affaires de son cœure. On en étoit embarraisse : mais le firere ainé de Montaign s'étant sait tuer tout à propos où il n'avoit que faire, le Duc obtint pour son faire e la charge d'Écuyer de le

Reine, qu'il avoit eue, & le beau Sidney fut mis en sa place auprès de la Duchesse. Tout cela se rencontroit le mieux du monde, & le Duc se savoit bon gré d'avoir trouvé le secret d'avancer cos deux Messieurs à la fois, sans qu'il lui en coûtât.

Mademoiselle Hubert applatdissoit sort à ces promotions. Elle
avoit de fréquentes & longues
conversations avec Sidney. On le
remarqua, Quelques-uns lui sirent
l'honneur de croire que c'étoit sur
son compte. Elle en reçut fort
volontiers les complimens. Le
Duc, qui le crut d'abord, ne cessoit de faire remarquer à la Duchesse la bisarrerie du goût de
certaines personnes, & comment
le garçon d'Angleterre le mieux
fait s'étolt coefféd un visage à saire
peux.

La Ducke se avous que les gosts

étoient bien dissérens, & lui dit qu'il en parloit sort à son aise, lui qui venoit de choisir la belle Hélene pour sa Maitresse. Je ne sais si cette laisanterie l'avoit sait rentrer en lui-même: mais il est constant qu'il commençoit à n'avoir plus les mêmes empressemens pour la Churchill; & peut-être eût-il abandonné cette poursuite, sans l'aventure qui lui donna pour elle un goût tout nouveau.

On étoit de séjour dans un pays ouvert & plein. Quand on tourne en Angleterre, ce sont des plaines de gason le plus verd & le plus uni du monde. La Duchesse y voulut voir courre des sévriers. Elle étoit en carrosse, & toutes les Dames à cheval. Chacune de ces Dames avoit son Ecuyer à ses côtés. Il étoit bien raisonnable que leur Maitresse eût le sien. Il étoit à sa portière, qui payoit

DE GRAMMONT. 253 merveilleusement de mine, s'il ne fournissoit pas beaucoup à la conversation.

Le Duc étoit auprès de Mademoiselle Churchill, non pas à lui conter fleurettes, mais à la gronder de ce qu'elle étoit mal à cheval. C'étoit la créature du monde la plus paresseuse: & quoique les Filles d'honneur soient d'ordinaire les Princesses de la Cour les plus mal montées, comme on la vouloit distinguer à cause de sa faveur, on l'avoit mise sur peu vis. Elle se seroit bien passée de cette distinction.

L'embarras & la crainte avoient augmenté sa pâleur naturelle; & dans cet état, sa contenance achevoit d'en dégoûter le Duc, lorsque son cheval, qui en vouloit joindre d'autres, se mit au galop malgré qu'elle en eût; & 254 MEMOTRES s'échauffant à mesure qu'elle faisoit des efforts pour le retenir, il partit enfin à toutes jambes, s'imaginant qu'on le faisoit courir contre le cheval de Son Altesse.

Mademoiselle Chill chancela, fit quelques cris, & tomba. La chûte ne pouvoit être que rude dans un mouvement si rapide, cependant elle lui fut favorable de toutes les manieres; car fans Le faire aucun mal, elle démentit tout ce que son vilage avoit fait juger du reste. Le Duc mit pied à terre pour la fecourir. Elle Croit rellement étourdie, qu'elle n'avoit garde de songer à la bien-Weance dans cette occasion; & ceux qui s'empresserent autour Welle, la trouverent encore dans une lituation affez négligée. Ils me ponvoient croire qu'un corps de cerre beaute sur de quelque choie au vilage de Mademoilelle Churchill. Depuis cet accident, on s'apperçut que les soins & la tendresse du Ducne firent qu'augmenter; & l'on s'apperçut sur la fin de l'hiver, qu'elle n'avoit pas tyrannisé ses desirs, ni fait languir son impatience. Les deux Cours revinrent à-peu-près dans le même tems, également satifaites de leurs voyages; la Reine attendit poustant en vain le succès, qu'elle en avoit esperé.

Ce fut à peu-près dans ce tems que le Chevalier de Grammont reçut une lettre de la Marquife de Saint-Chaumont sa sœur, par laquelle on l'avertissoit qu'il ne tenoit qu'à lui de revenir, le Roi l'ayant trouvé bon Ill'auroit trouvé sont donnaussi dans un autre tems, quelques charmes que la Cour d'Angleterre eût pour luis mais dans l'état où son cœur se trouvoit alors, il ne pouvoit s'y, résoudre.

256 Mémoires

Il étoit revenu de Tunnebrige mille fois plus a noureux que jamais. Il avoit, pendant cet agréable voyage, vu tous les jours Mile. d'Hamilton; soit dans les marais du sombre Pékam, soit dans les promenades délicieuses du riant Summerhill, ou bien dans les divertissemens qui regnoient chaque jour chez la Reine; & soit qu'il l'eût vue à cheval, qu'il l'eût entendue, ou qu'il l'eût vu danser, il ·lui sembloit bien que, dans ces lieux, ou dans tous ces états, le · Ciel n'avoit rien formé de plus di--gne d'un homme d'esprit & de bon · goût. Le moyen donc de songer à s'en élaigner? C'est ce qui lui pa-·roissoit absolument impraticable; cependant comme il voulut se faire quelque mér te auprès d'elle de rce qu'il abandonnoit pour ne bouger d'auprès de ses charmes, il lui montra la lettre de Madame sa

S. 183 .

DE GRAMMONT. 257 fœur; mais cette confidence ne tourna pas comme il l'avoit prétendu.

Mlle. d'Hamilton, en premier lieu, le félicita sur son rappel. Elle le remercia très-humblement du facrifice qu'il vouloit bien lui faire; mais comme ce témoignage de tendresse passoit les bornes de la simple galanterie, quelque sensible qu'elle y pût être, elle n'avoit garde d'en abuser. Il eut beau protester qu'il aimoit mieux mourir que de s'éloigner de ses appas, ses appas protesterent qu'ils ne le reverroient de leur vie s'il ne partoit incessamment. Il fallut bien obéir. On lui permit de se flatter que ces ordres ne partoient point de l'indifférence, quelque durs qu'ils parussent; qu'on seroit toujours plus aise de son retour, que d'un départ que l'on pressoit tant; & Mademoiselle d'Hamilton ayant bien voulu lui donner les assurantes qui dépendoient d'elle, qu'il trouveroit les choses en l'état qu'il les laissoit à l'égard de ses sentimens, il sit son paquet ne songeant qu'à revenir, tandis qu'il prenoit congé de tout le monde pour partir.

## CHAPITRE IV.

Prus le Chevalier de Grammont approchoit de la Cour de France, plus il regrettoit celle d'Angleterre. Ce n'est pas qu'il ne s'attendît à un accueil gracieux, aux pieds d'un Maître dont on ne méritoit pas impunément la colere, mais aussi qui savoit pardonner d'une maniere à faire sentire tout le prix de la grâce où l'on rentroit.

DE GRAM-MONT. 259 Mille pensées différentes l'occupoient en courant la poste : tantôt c'étoit la joie que ses parens & ses amis auroient de le revoir. tantôt c'étoient les félicitations & les embrassades de ceux qui, n'étant ni l'un ni l'autre, ne laisseroient pas de l'accabler d'empresfemens importuns: mais tout cela ne lui passoit que légerement par la tête: car un homme bien amoureux se fait un scrupule de s'arrêter à d'autres pensées qu'à celles de l'objet aimé. C'étoient donc les tendres souvenirs de ce qu'il laisfoit à Londres, qui l'empêchoient de songerà Paris, & c'étoient les tourmens de l'absence qui l'empêchoient de sentir ceux des mauvais chemins & des mauvais chevaux. Son cœur protestoit à Mademoiselle d'Hamilton entre Montreuil & Abbeville, qu'il ne s'en élojgnoit avec vitesse que pour la 260 Mémoires

revoir plutôt. Ensuite par une courte réflexion, comparant le regret qu'il avoit eu sur cette même route, en quittant la France pour l'Angleterre, avec celui qu'il sentoit alors de quitter l'Angleterre pour la France, il trouvoit le dernier beaucoup moins sup-

portable que l'autre.

C'est ainsi que s'amuse un cœur tendre par les chemins; ou pour mieux dire, c'est ainsi qu'un Ecrivain frivole abuse de la patience du Lecteur, ou pour étaler ses propres sentimens, ou pour allonger quelque ennuyeux récit: mais à Dieu ne plaise que cela nous regarde, nous qui faisons profession de ne coucher dans ces Mémoires que ce que nous tenons de celui même dont nous écrivons les faits & les dits.

Qui jamais, excepté l'Ecuyer Feraulas, a pû tenir compte des

pensées, des soupirs, & du nombre d'exclamations que son illustre Maître faisoit par-tout? Pour moi, je ne me serois jamais avisé de croire que l'attention du Comte de Grammont, si vive aujourd'hui pour ses inconvéniens & les périls, sui eût permis autresois de faire de tendres raisonnemens sur, la route, s'il ne me dictoit à présent ce que j'écris.

Mais suivons-le dans Abbeville. Le Maître de la Poste étoit son ancienne connoissance. Son Hotellerie étoit la mieux sournie, qu'il y eût entre Calais & Paris ; & le Chevalier de Grammont en mettant pied à terre, dit à Termes qu'il avoit envie d'y boire un coup en attendant que leurs chevaux sussent prêts. Il étoit près de midi. Depuis, la nuit précédente qu'ils étoient débarqués, jusqu'àce moment, ils n'avoient pas man-

gé. Termes, louant le Seigneur de ce que des sentimens humains l'emportoient cette sois sur l'inhumanité de son impatience ordinaire, le confirma tant qu'il put dans des sentimens si raisonnables.

naire, le confirma tant qu'il put dans des sentimens si raisonnables.

Ils furent surpris, en entrant dans la cussine, où le Chevalier rendoit volontiers sa premiere visite, de voir six broches chargées de gibier devant le seu, & l'appareil d'un festin magnisque par toute la cuisine. Le cœur de Termies en tressallit. Il donna sous main ordre de déserrer quelques-uns des chevaux, pour n'être pas arraché de ce lieu sans repaître.

arraché de ce lieu sans repaître.
Bientôt une soule de violons & de hauts-bois, suivie des galopins de la Ville, entra dans la cour.
L'Hôte, à qui l'on demandoit raison de tant de préparaus, din à Monsieur le Chevalier de Grammont, que c'étoit pour la noce

DE GRAMMONT. d'un Gentilhomme des plus riches des environs avec la plus belle fille de toute la Province: que le repas se faisoit chez lui, qu'il ne tiendroit qu'à sa Grandeur de voir bientôt arriver les mariés de la Paroille, puisque la Musique étoit déja venue. Il en jugea bien ; car à peine achevoit-il de parler, que trois grands Corbillards, comblés de Laquais grands comme des Suisses, & chamarrés de Livrées tranchantes, parurent dans cour, & débarquerent toute la noce. Jamais on n'a vu la magnificence campagnarde si naturelle, ment étalée. Le clinquant rouillé, les passemens temis, le taffetas rayé; de petits yeuxice de grosses gorges brilloient par-tout.

Si le premier coup d'œil du spectacle surprit le Chevalier de Grammont, le second n'étonna pas moins le fidèle Termes Le peu

qui paroissoit du visage de la mariée, n'étoit pas sans éclat: mais on ne pouvoit porter aucun jugement sur le reste. Quatre douzaines de mouches, & dix serpentaux de chaque côté, qu'on avoit saits de ses cheveux, en déroboient la vue: mais ce sut le nouvel Epoux qui mérita l'attention du Chevalier de Grammont.

Il étoit aussi ridiculement paré que les autres à la réserve d'un juste-au-corps de la plus grande magnificence, & du meilleurgoût du monde. Le Chevalier de Grammont, en s'approchant de lui pour examiner de près son habit, se mit à louer la brode-rie de son juste-au-corps. Le marié tint cet examen à grand honneur, & lui dit qu'il avoit acheté de juste-au-corps cent-cinquante souis, du tems qu'il faisoit l'amout à Madame sa femme. « Vous

DE GRAMMONT. 265 » ne l'avez donc pas fait faire ici? » lui dit le Chevalier de Gram-» mont. Bon! lui répondit l'autre: » Je l'ai d'un Marchand de Lon-» dres, qui l'avoit commandé pour » un Mylord d'Angleterre». Le Chevalier de Grammont, qui fentoit le dénouement de l'aventure, lui demanda s'il reconnoîtroit bien le Marchand. « Si je le » reconnoîtrois? Ne fus - je pas » obligé de boire avec lui toute » la nuit à Calais pour en avoir » bon marché»? Termes s'étoit absenté dès que ce juste-au-corps avoit paru, sans pourtant s'imaginer que ce maudit marié dût en entretenir fon Maître.

L'envie de rire, & l'envie de faire pendre le Seigneur Termes, partagerent quelque tems les sentimens du Chevalier de Grammont: mais l'habitude de se laisser voler par ses domestiques,

Tome II. M

jointe à la vigilance du coupable, à qui son Maître ne pouvoit reprocher d'avoir dormi dans son service, le porterent à la clémence; & cédant aux importunités du Campagnard pour consondre son sidèle Ecuyer, il se mit à table lui

trente-septieme.

Quelques momens après, il dit aux gens de la maison de faire monter un Gentilhomme nommé Termes. Il vint; & dès que le Maître de la sête le vit, il se leva de table, & lui tendant la main: 

Touchez-là, notre ami, lui dit
il: vous voyez que j'ai bien con
servé le juste-au-corps que vous aviez tant de peine à me vendre, 

& que je n'en sais pas un mau
vais usage ».

Termes, s'étant sait un front d'air rain, sit semblant de ne le pas connoître, & se mit à le repoufser assez brutalement. « Oh! par-

## DE GRAMMONT. » bleu, lui dit l'autre, puisqu'il » m'a fallu boire avec vous pour » conclure le marché, vous me » ferez raifon de la santé de Ma-» dame la mariée ». Le Chevalier de Grammont, qui le vit tout déconcerté, malgré son effronterie, lui dit en le regardant civilement: « Allons, M. le Marchand si de Londres, mettez - vous là. » puisqu'on vous en prie de si » bonne grâce; nous ne fommes' » pas tant à table qu'il n'y ait en-» core place pour un aussi hon-» nête homme que vous». A ces mots, trente-cinq des conviés se mirent en mouvement pour recevoir ce nouveau convié. Il n'y eut que le siège de l'épousée qui, par bienséance, demeura fixe; & l'audacieux Termes ayant bu premiere honte de cet évènement, s'y prenoit d'une maniere à boire tout le vin de la noce, si son maî-

M ij

fervir autant d'entrées.

Il n'y avoit pas d'apparence de retenir jusqu'à la fin d'un repasde noces un homme qui paroiffoit si pressé: mais tout sut debout quand il sortit de table, & tout ce qu'il put obtenir du marié, sut que toute la noce ne le conduiroit pas jusqu'à la porte de l'Hôtellerie. Termes eût voulu qu'ils ne l'eussent point quitté jusqu'à la fin du voyage, tant il craignoit de se trouver tête - à - tête avec son maître.

Il y avoit déjà quelque tems qu'ils étoient sortis d'Abbeville, & qu'ils couroient dans un profond silence. Termes, qui s'attendoit bien à le voir rompre dans peu de tems, n'étoit en peine que de la manière; savoir, si son Maître l'attaqueroit par un torrent;

DE GRAMMOMT. 269 d'injures mêlées de certaines épithetes qui pouvoient lui convenir, ou si, se servant de quelque outrageante ironie, l'on emploieroit toutes les louanges qui seroient les plus capables de le confondre. Mais voyant, au lieu de tout cela, qu'on s'obstinoit à ne lui rien dire, il crut qu'il valoit mieux prévenir la harangue qu'on méditoit, que d'y laisser rêver plus long-tems; & s'armant de toute son effronterie: « Vous voilà bien » en colere, Monfieur, lui dit-il, » & vous croyez avoir raison: » mais je me donne au diable si » yous n'avez tort dans le fond ». « Comment, traître! dans le » fond! dit le Chevalier de Gram-» mont : c'est donc parce que je » ne te fais pas rouer, comme tu » l'as depuis long-tems mérité? " Voilà-t-il pas? dit Termes. Tou-» jours de l'emportement, au-lieu M iij

MÉMOIRES » d'entendre raison. Qui, Mon-» fieur, je vous soutiens que ce que » j'en ai fait étoit pour votre bien. » Et le sable mouvant n'étoit - il » pas pour mon service? dit le » Chevalier de Grammont. Pa-» tience, s'il vous plaît, poursui-» vit l'autre. Je ne sais comment » diable ce nigaud de marié s'est » rencontré chez ses Gens de la » Douane, quand on visita ma va-» lise à Calais: mais ces cocus-là » se fourrent partout. Dès qu'il vit » votre juste-au-corps, il en de->> vint amoureux. Je vis bien des-» là que c'étoit un sot; car il étoit » à deux genoux devant moi pour 32 l'acheter. Outre qu'il étoit tout » froissé de la valise, la sueur du » cheval l'avoit tout taché par de-> vant, & je ne sais comment dia-» ble il a fair pour raccommoder » tout cela: mais tenez-moi pour » un excommunié, si vous l'eussiez

DE GRAMMONT. 27E » jamais voulu mettre. Conclu-» fion, il vous revenoit à cent-qua-» rante louis; & voyant qu'on » m'en offroit cent - cinquante : » mon Maître, dis - je, n'a pas » besoin de cette Oriflamme pour » se distinguer au bal; & quoi-» qu'il eût beaucoup d'argent » quand je l'ai quitté, que sais je » s'il en aura quand je le rever-» rai? Cela dépend du jeu. Bref. » Monsieur, je vous en fais don-» ner dix louis plus qu'il ne vous » coûte: c'est un profit tout clair. » Je vous en tiendrai compte, & so vous savez que je suis bon pour » cette somme. Dites à présent, » en auriez - vous eu la jambe » mieux faite au bal, d'être paré » de ce diable de juste-au-corps » qui vous auroit donné la même » mine qu'à ce marié de Village » à qui nous l'avons vendu; & » cependant il faut voir comme M iv

272 Mémoires

» vous tempêtiez à Londres, quand » vous l'avez cru perdu: les beaux » contes que vous avez faits au » Roi du fable mouvant, & qu'elle » chienne de mine vous avez » faite, quand vous vous êtes dou-» té que ce pied-plat le portoit à » fa noce »!

Que répondre à tant d'impudence? S'il écoutoit l'indignation, le rouer de coups, ou le chasser, étoit le traitement le plus favorable que son Maître lui devoit : mais il en avoit besoin pour le reste de son voyage, & dès qu'il fut à Paris, il en eut besoin pour son retour.

Le Maréchal de Grammont ne sut pas plutôt son arrivée, qu'il le sut trouver chez son Baigneur; & les premieres embrassades s'étant passées de part & d'autre: « Chevalier, lui dit le Maréchal, » combien avez-vous mis à venir

DE GRAMMONT. 273 so de Londres ici ? car Dieu fait » comme vous allez en pareille » rencontre ». Le Chevalier de Grammont lui dit qu'il y avoit trois jours qu'il étoit en chemin ; & pour s'excuser de cette médiocre diligence, il se mit à lui conter son aventure d'Abbeville. «Cos la est fort plaisant, lui dit Monn lieur son frere: mais ce qu'il p so a de plusi plaisant, c'est qu'il no n tiendra qu'à vous de trouver en-» core votre juste-au-corps à ta-» ble, car on la tient longue dans » une noce de Province: & là-» dessus prenant un air tout sé-» rieux , il: lui dit qu'll ne savoir » pas qui lui conseilloit un retour » inopiné pour gâter ses affaires: mais qu'il avoit ordre du Roi » de lui dire qu'il n'avoit qu'à » s'en retourner sans se présenter s à la Cour. Il lui dit ensuite se » qu'il ne pauvoit s'empêches Mv

Mémoires. » d'admirer son impatience, après » avoir si bien fait jusques-là, lui » qui connoisseitassez le Roipour » être instruit qu'il fallois, pour mériten la grâce, attendre qu'elle » vînt purement de sa bonté » Le Chevalier montra pour fa instification la lettre de Madame de Saint & Chaumone & lui dit qu'il se seroit bien passé du soin qu'un avoir pris de lui mander une fautiernouvelle pour le faire partir comme un Cravate de bois. « Autre imprudence, lui dit le 33 Maréchal: & depuis quand nostre lœur est-elle Sécretaire d'Ex misst ou des Commandemens ... m. pour que le Roi sel foit servi » d'elle pour vous lignifier les vo-> lontés? Voulez-vous favoir le > fait? Il y aquelque - tems qu'il n dit à Madame le refus que vous 2 avicafait de la pension que voius - officit le Roi d'Angleterre. Ik

DE GRAMMONT. 275 » parut content de la maniere so dont Comminges l'informa que » la chose s'étoit faite, & témoi-» gna qu'il vous en favoit gré. Ma-» dame prit tout cela pour un or-» dre de rappel. La Saint-Chaus mont, qui n'a pas à beaucoup » près le jugement aussi merveil-» leux qu'elle se l'imagine, s'est » pressée de vous expédier ce bel » ordre de sa main. Pour achever, » Madame dit hier au dîner du Kol » que vous seriez incessamment » ici, & le Roi m'ordonna l'après » dînée de vous renvoyer incef-» samment, dès que vous se-» riez arrivé. Vous voilà, retour-» nez-vous-en».

Cet ordre auroit peut-être paru dur au Chevalier de Grammont dans un autre tems: mais dans la disposition présente de son cœur, il eut bientôt pris son partit. Rien ne sur faisoit peine que Myi 276 MÉMOIRES
l'officieux avis qui l'avoit obligé de quitter la Cour d'Angleterre; & tout confolé de ne point voir celle de France avant son départ, il pria le Maréchal d'obtenir seulement un délai de quelques jours pour recueillir quelque argent du jeu qu'on sui devoit. Il obtint cette grâce, à condition qu'il sortiroit de Paris.

Il choisit Vaugirard pour sa retraite. Ce sut là qu'arriverent certaines aventures dont il a fait le récit si souvent, & d'une maniere si divertissante, que ce seroit satiguer le Lecteur que de les retoucher. Ce sut là qu'il rendit le pain béni d'une maniere si solemnelle, que, ne restant pas assez de Suisses à Versailles pour garder la Chapelle, Vardes sut obligé d'avouer au Roi qu'on les avoit envoyés au Chevalier de Grammont qui rendoit le pain béni à Vaugirard.

DE GRAMMONT. 277. Là se passa cette scene merveilleuse qui donna la premiere atteinte à la réputation du grand Saucourt, lorsque, dans un tête-à-tête avec la fille du Jardinier, on sonna si souvent du cor (signal dont ils étoient convenus pour empêcher ces surprises) que ces fréquentes allarmes désarmerent les empressemens du nommé Saucourt, & rendirentinutile le rendez-vous qu'on lui procuroit avec la plus jolie Grisette des environs. Ce sut encore durant son sejour à Vaugirard qu'il fut voir Mademoiselle de l'Hopital à Issy, pour s'éclaircir si l'indiscret bruit de la Ville ne le trompoit point sur un commerce de robe dont on l'accusoit. Ce fut là qu'arrivant à l'improviste, le Président de Maisons se réfugia dans un cabinet avec tant de précipitation, que la moitié de son manteau resta dehors, lors-

## 28 MÉMOIRES

qu'il s'enferma; tandis que le Chevalier de Grammont, qui s'en apperçut, fit souffrir mort & passion à ces pauvres amans par une longueur de visite excessive pour le désordre qu'elle causoit.

Ses affaires finies, il partit. L'amour le guidoit. Termes redoubla de vigilance sur la route. Les chevaux se trouvoient près à chaque poste dans un moment. Les vents & les marées feconderent son impatience dès qu'il en eut besoin, & il revit Londres avec transport. La Cour fut surprise & charmée de son prompt retour. Personne ne s'avila de lui témoigner du regret de la nouvelle disgrâce qui le ramenoit, tant il faisoit voir qu'il en étoit consolé. Mademoifelle d'Hamilton ne lui voulut aucun mal de la promptitude dont il obéissoit au Roi son Maître.

Les affaires de la Cour n'avoient

pas eu le tems de changer de face pendant une si courte absence: mais elles en changerent bientôt après son retour: c'est-à dire, les affaires d'une Cour qui jusques-là n'en avoit point eu de plus sérieuses que celles de l'amour & des

plaisirs.

Le Duc de Monemouth, fils najurel de Charles II, parut ence tems-là dans la Cour du Roi son pere. Ses commencemens ont éu tant d'éclat, son ambition a causé des évènemens si considérables, & les particularités de sa fin tragique sont encore si récentes, qu'il seroit inutile d'employer d'autres traits pour donner une idée de son caractère. Il paroît par-tout tel qu'il étoit dans sa conduite, téméraire dans ses entreprises, incertain dans l'exécution, & pitoyable dans ces extrémités où beaucoup de sermeté doit au 280 MÉMOIRES moins répondre à la grandeur de l'attentat.

Sa figure & les grâces extérieures de sa personne étoient telles. que la Nature n'a peut - être jamais rien formé de plus accompli. Son visage étoit tout charmant. C'étoit un visage d'homme, rien de fade, rien d'efféminé, cependant chaque trait avoit son agrément & sa délicatesse particuliere: une disposition merveilleuse pour toutes sortes d'exercices, un abord attrayant, un air de grandeur, enfin tous les avantages du corps parloient pour lui: mais son esprit ne disoit pas un petit mot en sa faveur. Il n'avoit de sentimens que ce qu'on lui en inspiroit; & ceux qui d'abord s'insinuerent dans sa familiarité, prirent soin de ne lui en inspirer que de pernicieux. Cet extérieur Eblouissant fut ce qui frappa d'aDE GRAMMONT. 281 bord. Toutes les bonnes mines de la Cour en furent effacées, & toutes les bonnes fortunes à son service. Il fit les plus cheres délices du Roi: mais il fut la terreur universelle des Epoux & des Amans. Cela ne dura pourtant pas: la nature ne lui avoit pas donné tout ce qu'il faut pour s'emparer des cœurs, & le beau sex s'en apperçut.

Madame de Cléveland bouda contre le Roi, de ce que les enfans qu'elle avoit de lui ne paroissoient que de petits magots auprès de ce nouvel Adonis. Elle en étoit d'autant plus choquée, qu'elle se vantoit de pouvoir passer pour la mere des Amours en comparaison de sa mere. On se moqua de ses reproches: il y avoit quelque tems qu'elle n'étoit plus en droit d'en saire; & comme cette jalousse paroissoit plus mal

MÉMOIRES fondée que toutes celles qu'elle avoir affectées, personne n'applaudit à ce ressentiment ridicule. Il fallut faire un autre personnage pour inquiéter le Roi : c'est pourquoi, cessant de s'opposer à la tendresse extrême qui l'aveugloit pour ce fils, elle se mit à l'adopter dans la sienne par mille louanges, par mille sortes d'admiration, & par des caresses qui ne faisoient que croître & embellir. Comme elles étoient publiques, elle prétendoit qu'elles dussent être sans conséquence : mais on la connoissoit trop, pour s'y méprendre. Le Roi n'étoit plus jaloux d'elle: mais comme le Duc n'étoit pas dans un âge à être insenfible aux vivacités d'une femme faite comme elle, il crut qu'il falloit le retirer d'auprès de cette prétendue belle - mere pour fauver son innocence du crime, on

DE GRAMMONT. 283 du moins du scandale. Ce sut donc pour cet esset qu'on le maria de st bonne heure.

Une héritiere de cent-mille livres de rente en Ecosse s'offrit tout-à propos. Elle étoit pleine d'agrémens, & son esprit avoit tous ceux qui manquoient au beau Montmouth.

De nouvelles sêtes célébrerent ce mariage. On ne pouvoit mieux faire sa cour qu'en s'y distinguant; & tandis que ces réjouissances mettoient en mouvement la magnificence & la galanterie, les anciens engagemens en étoient par-tout réveillés, & de nouveaux s'établissoient.

La belle Stwart, alors au suprême dégré de son éclat, attiroit tous les yeux ou tous les respects. La Duchesse de Cléveland voulut du moins l'effacer par le secours des pierreries dont elle 284 Mémoires

s'étoit couverte à cette fête: mais ce fut inutilement. Son visage étoit un peu désait par le commencement d'une troisieme ou quatrieme grossesse, que le Roi voulut bien prendre encore sur son compte. Pour le reste de sa figure, il n'y avoit pas de quoi soutenir l'air & la grâce de Mademoiselle Stwart.

C'étoit bien pendant ce dernier effort de sa beauté qu'elle eût été Reine d'Angleterre, si le Roi n'eût été moins libre encore pour disposer de sa main qu'il ne l'étoit pour donner son cœur: mais ce su alors que le Duc de Richemont sit vœu de l'épouser, ou de mourir.

Quelques mois après la célébration de ces noces, Killegrew n'ayant rien de mieux à faire alors, devint amoureux de Madame de Shrewsbury; & com-

DE GRAMMONT. me Madame de Shrew sbury n'étoit point engagée par un grand hasard, cette affaire sut bientôt réglée. Personne ne se mit en tête de troubler un commerce qui n'intéressoit personne: mais Killegrew s'avisa de le troubler lui-même. Ce n'est pas que son bonheur ne lui parût tel qu'il se l'étoit imaginé. L'habitude ne le dégoûtoit point d'une possession digne d'envie: mais il s'étonna qu'on ne lui en portât point, & trouva mauvais qu'une telle fortune ne lui donnât point de rivaux.

Il avoit beaucoup d'esprit, & beaucoup plus d'éloquence. C'étoit en pointe de vin qu'elle étoit la plus vive, & c'étoit d'ordinaire pour peindre en détail les secretes beautés & les charmes les moins visibles de la Shrewstury, que cette éloquence se donnoit

## 286 MÉMOIRES carrière. Plus de la moitié de la Cour en savoit bien autant que lui sur ce sujet.

Le Duc de Buckingham étoit un de ceux qui n'en pouvoient juger que par les apparences, & selon lui, les apparences ne promettoient pas tout ce que les exagérations de Killegrew vouloient persuader. Comme cet Amant indiscret étoit un de ceux qui dînoient d'ordinaire avec le Duc de Buckingham, il avoit tout le tems d'étaler sa rhétorique sur ce beau sujet; car on se mettoit à table sur les quatre heures du matin, pour en sortir vers l'heure de la

Le Duc de Buckingham, éternellement rebattu des descriptions du mérite de Madame de Shrewfbury, voulut s'éclaircir des faits par lui-même. Dès qu'il l'eut entrepris, il en eut le cœur net; &

Comédie.

DE GRAMMONT. 287 s'imaginant trouver qu'on n'en avoit rien dit de trop, ce commerce s'établit d'une maniere à ne pas faire croire qu'il pût être de durée, vu la légereté de l'un & de l'autre, & la vivacité dont ils avoient commencé: cependant nul engagement n'a duré si longtems en Angleterre.

L'imprudent Killegrew, qui n'avoit pu se passer de rivaux, sut obligé de se passer de Maitresse. Il le porta fort impatiemment: mais, loin d'écouter ses premieres plaintes, la Shrewsbury sit semblant de ne le pas connoître. Il ne sut pas à l'épreuve d'un pareil traitement; & sans songer qu'il s'étoit attiré sa disgrâce, toute son éloquence se déchaîna contre Madame de Shrewsbury. Ses invectives l'attaquerent depuis la tête jusqu'aux pieds. Il sit une peinture affreuse de sa conduite,

& travestit en défauts les charmes qu'il venoit de célébrer en sa personne. On l'avertit sous main des inconvéniens que pouvoient lui attirer ses déclamations. Il se moqua de l'avis, poussa sa pointe, & ne s'en trouva pas bien.

Comme il sortoit de Saint-James après le coucher du Duc, on poussa trois coups d'épée dans sa chaise, dont l'un lui perça le bras de part en part. Ce fut alors qu'il connut le péril où son intempérance de langue le jetoit, après lui avoir ôté la Shrewsbury. Ses assassins s'étoient sauvés à travers le Parc, ne doutant pas qu'il ne fût expédié.

Killegrew crut qu'il seroit inutile de se plaindre. Quelle justice espérer d'un attentat dont il n'avoit aucune preuve que ses blessures? Que s'il faisoit quelques poursuites fondées sur les appa-

rences

DE GRAMMONT. 289 rences & les conjonctures, il ne douta point qu'on n'eût recours aux moyens les plus courts de les interrompre, & qu'on ne le manqueroit pas une seconde fois. Ainfi, voulant mériter sa grâce de ceux qui l'avoient fait assassiner, il mit fin à ses satyres, & ne souffla pas le mot de son aventure. Le Duc de Buckingham & la Shrewsbury furent long-tems heureux & tranquiles: jamais elle n'avoit été si long-tems constante, & jamais il n'avoit eu tant d'égards en aimant.

Cela dura jusqu'à ce que Mylord Shrewsbury, qui ne s'étoit jamais ému des dérèglemens de Madame sa femme, se mit en tête de trouver à redire à ce dernier commerce. Il étoit public, à la vérité; mais il paroissoit moins déshonorant pour elle que tous les autres. Le pauvre shrewsbury Tome II.

MÉMOIRES trop honnête-homme pour s'en plaindre à Madame, voulut pourtant satisfaire son honneur. Il fit appeler le Duc de Buckingham: & le Duc de Buckingham pour réparation d'honneur l'ayant tué, demeura paisible possesseur de cette sameuse Hélene. Cesa choqua d'abord le public: mais le public s'accoutume à tout, & le tems sait apprivoiser la bienséance & même la morale. La Reine étoit à la tête de ceux qui se récrioient contre un scandale si public, & un si horrible désordre, & qui se révoltoient contre l'impunité d'une action si criante. Comme la Duchesse de Buckinghamétoit une petite ragote à-peuprès de sa sigure, qui n'avoit jamais eu d'enfans, & que son époux abandonnoit pour une autre; cette espèce de parallèle entre deurs fortunes, intéreffoit la Reine pour elle: mais ce fut inutilement; personne n'y fit attention, & les mœurs du siècle allèrent leur train; tandis qu'elle s'efforçoit de leur susciter pour ennemis la nation sérieuse des politiques & des dévots.

Le sort de cette Princesse avoit d'assez tristes vues par de certains côtés. Les égards du Roi pour elle avoient de belles apparences, mais c'étoit tout. Elle sentoit bien que la confidération qu'on avoit pour elle, s'esfaçoit à melureque le crédit de ses rivales augmentoit. Elle voyoit que le Roi son époux ne se mettoit guères en peine d'enfans légitimes, tant que ses Maitresses, toutes charmantes, lui en donneroient d'autres. Comme tout le bonheur de sa vie dépendoit uniquement de cette béné» diction, & qu'elle se flattoit que le Roi la regarderoit de meilleux



en pitié sur cet article, elle eut recours à toutes les ressources qui sont en vogue contre la stérilité. Les vœux, les neuvaines & les

offrandes, ayant été tournés de

toutes les manieres, & n'ayant rien fait, il fallut en revenir aux moyens humains. ¿ Que n'auroit-elle point donné dans cette occasion, pour l'anneau que l'Archevêque Turpin mit à fon doigt, & qui fit courir Charlemagne après lui, comme il avoit fait après une de ses Concubines, à qui Turpin l'avoit ôté après sa mort: mais il y a long-tems que les seuls Talismans qui font aimer sont les charmes de la personne aimée, & que les, enchantemens étrangers ne font men. Les Mér decins de la Reine prudens & avilés comme ils le sont par-tout,

z vant considéré que les eaux froi-

DE GRAMMONT. 293 des de Tunebrige n'avoient pas réussi l'année précédente, conclurent qu'il falloit l'envoyer aux chaudes, c'est-à-dire, aux bains qui sont auprès de Bristol. Ce voyage fut donc arrêté pour la faison prochaine; & dans la confiance d'un heureux succès, ce voyage eût été le plus agréable du monde pour elle, si la plus dangereuse de ses rivales n'eût été nommée des premieres pour en être. La Cléveland étant prête alors d'accoucher, cette inquiétude ne la regardoit pas. Une bienséance inutile l'obligeoit à quelques égards. Le Public, à la vérité, n'en croyoit ni plus ni moins, pour le soin qu'elle avoit de s'en cacher : mais sa présence dans cet état, étoit un objet trop insultant pour la Reine. Mademoiselle Stwart, plus belle que jamais, nommée pour le voyage, Niii

s'y préparoit hautement. La pauvre Reine n'ôsoit s'y opposer, mais elle n'en espéra plus rien. Que pouvoient les bains, ou la soible vertu des eaux contre des charmes qui la détruisoient, ou par ses chagrins, ou par des causes plus propres encore à les rendre inutiles?

Le Chevalier de Grammont, à qui tous les plaisirs de la vie n'étoient rien sans la présence de Mlle d'Hamilton, ne put se dispenser de suivre la Cour. Il étoit trop nécessaire & trop agréable au Roi dans un voyage comme celui-là pour n'en pas être; & de quelque secours que pût être sa conversation, dans la solitude que cause l'absence d'une Cour, Mlle d'Hamilton n'avoit pas cru devoir consentir qu'il restât à Londres, parce qu'elle n'en bougeoit. Il obtint la permission de lui écrire; pour lui

mander des nouvelles de la Cour. Il s'en servit de la maniere qu'on peut croire, & ce qu'il y disoit de ses propres affaires, ne laissoit gueres de place dans ses Lettres pour des narrations étrangeres, durant le séjour qu'on fit aux bains. Comme l'absence rendoit ce séjour enauyeux à son égard, il se prenoit à tout ce qui pouvoit engourdir son impatience, en attendant l'heureux moment de son retour.

Il avoit beaucoup d'estime pour l'aîné des Hamiltons, autant d'estime & beaucoup plus d'amité pour l'autre. C'étoit à lui qu'il s'ouvroit le plus considemment de sa passion & de ses sentimens pour sa sœur. Il savoit aussi ses premiers engagemens avec sa cousine Whittnel: mais il ignoroit le refroidissement survenu dans un commerce dont les commencemens avoient été si viss. Il sut sur-

N iv

## 196 MÉMOIRES

pris de voir les empressemens qu'il marquoit dans toutes les occasions pour Mademoiselle Stwart. Ils lui parurent au-delà de ces devoirs & de ces respects qu'on rend pour faire la cour à la Maitresse du Prince. Il y fit attention, & ne fut pas long-tems à découvrir qu'il étoit déjà plus épris qu'il convenoit à sa fortune ou à son repos. Dès qu'il fut bien confirmé dans cette conjoncture par ses remarques, il résolut de prévenir les suites d'un engagement pernicieux de toutes les manieres: mais il voulut que l'occasion d'en parler s'offrît d'elle-même.

Cependant, tout ce qui pouvoit s'appeler divertissement, amusoit la Cour dans des lieux où l'on se saissit de tout pour se désennuyer. Le jeu de boule, qui n'est en France que l'occupation des Artisans & des Valets, est

DE GRAMMONT. toute autre chose en Angleterre: c'est l'exercice des honnêtes gens. Il y faut de l'art & de l'adresse. Il n'est d'usage que dans les belles faisons, & les lieux où l'on joué font des promenades délicieuses. On les appelle Boulingrins, Ce sont de petits prés en quarré, dont le gason n'est gueres moins uni que le tapis d'un Billard. Dès que la chaleur du jour est passée, tout s'y rassemble. L'on y joue gros jeu, & les Specta+ teurs y trouvent à parier tant qu'ils veulent.

Le Chevalier de Grammont, dès long-tems initié dans les spectacles & les divertissemens Anglois, avoit fait, une course de chevalut, qui n'avoit pas, à la vérité, réussi; mais il avoit au moins le plaisir d'être convaineu par expérience, qu'un biden sait vingt milles, sur le grand chemin sen

Ny

### 298 Mémotres

moins d'une heure. Les combats de Coqs lui avoient été plus favorables; & dans tous les paris qu'il avoit fait aux Boulingrins, le parti qu'il avoit soutenu n'avoit pas manqué de gagner.

A tous les lieux d'Assemblées le trouve d'ordinaire une espece de Cabaret, portant le nom de Pavillon de Verdure, de Salle à Festin, ou de Cabinet de rafraîchissemens. Là, se vendent toutes fortes de liqueurs à l'Angloile, comme vous diriez du cidre, de l'hydromel, de la bierre mouffante & du vin d'Espagne. Là, les Rouques se rassemblent les soirs pour fumer, pour boire, & pour s'éprouver les uns contre les autres, c'est-à-dire, pour tâcher de s'entr'enlever les profits de la journée. Or, ces Rouques font proprement ce qu'on appelle Capont ou Piquenes en Erance : gens qui portent toujours de l'argent pour offrir à ceux qui perdent au jeu, moyennant une rétribution qui n'est rien pour les Joueurs, & qui ne va qu'à deux pour cent à payer le lendemain.

Ces Messieurs sont d'une supputation si juste, & d'une prudence si consommée dans toutes sortes de jeux, que personne n'ôserois se mesurer avec eux, quand même its joneroient sidelement. Ils sont d'ailleurs vœu de gagner quatre ou cinq Guinées par jour, & de s'en contenter: vœu qu'ils ne rempent presque jamais.

Ce fut au milieu d'une bande de ces Rouques, qu'Hamiton trouva le Chevalier de Grammont, comme il venoit y boire un verre de cidre. Ils jouoient à la chance à deux dés, & comme selui :qui tient le dé à ce jeu en se tout l'avantage, les Rouques

N v

200 - Mémoires avoient fait cet honneur au Chevalier de Grammont par préférence. Il le tenoit encore, quand Hamilton arriva. Les Rouques. appuyés de leur avantage, poufsoient contre lui comme des Furies. Il topoit par-tout. Hamilton pensa tomber de son haut. de voir un homme de son expérience & de ses lumieres embarqué dans un combat fi peu égal: mais il eut beau l'avertir du péril, tout haut & tout bas, par signes & en François, il méprisa ses avertissemens; & les dez, qui portoient César & sa fortune, frrent un miracle en sa faveur. Les Rouques furent vaincus pour 12 premiere fois: mais ce ne fut pas sans lui donner tous les éloges & toutes les louanges de beau joueur. qu'on prodigue à ceux qu'on veut engager pour une autre fois: mais leurs louanges furent perdues 3 &

DE GRAMMONT. 30T leurs espérances trompées. Cette épreuve lui suffit.

Hamilton contant au souper du Roi, comme il l'avoit trouvé témérairement aux mains avec les Rouques, & la maniere dont la Providence l'en avoit sauvé: « Ma » soi, Sire, dit le Chevalier de » Grammont, Messieurs les » Rouques sont déconfits pour le » coup »; & là-dessus il se mit à lui conter le détail de son aventure à sa façon ordinaire; c'estad-dire, attirant l'attention de tout le monde par le récit d'une bagatelle, dont il faisoit quelque chose.

Après le souper, Mademoifelle Sewart, chez qui l'on jouoit; fit venir Hamilton auprès d'elle pour lui faire ce récit. Le Chevalier de Grammont crut s'appercevoir qu'on l'écoutoit d'une manière assez gracieuse. Cola ne sie MÉMOTRES

que le confirmer dans ses premieres conjectures; & l'ayant mené fouper chez lui, la conversation s'ouvrit d'abord comme elle faisoit presque toujours. « Georges, » lui dit-il, n'auriez-vous point » besoin d'argent? Je sais que vous » aimez le jeu. Peut-être ne vous » est-il pas aussi favorable qu'à moi. Nous sommes loin de Lon-» dres. Voilà deux-cents guinées. » prenez-les, ce sera pour jouer » chez Mademoiselle Seware ». Hamilton, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à cette conclusion, en fut un peu déconcerté : « Comment! avec Mile Street? » Oui, chez elle, Georges, mon » ami, poursuivit le Chevalier » de Grammont, nous formes » un peu clair-voyans. Vous en » êtes amoureux, & si je ne me \* trompe, elle ne s'en offense pas: mais! dites-moi-comment votis

DE GRAMMONT. 303 " avez pu vous résoudre à vous » ôter la pauvre Pékam de l'es-» prit, pour vous coësser d'une » Princesse qui ne la vaut peut-» être pas, à tout prendre, & » qui ne pourroit être qu'un traî-» ne-potence pour vous, quel» que bien qu'elle vous voulût. Dar ma foi, votre frere & vous. » vous êtes deux jolis garçons » dans vos choix! Quoi! dans > toute la Cour, vous ne trou-» vez que les deux Maitresses » du Roi pour en faire les vô-» tres ? Pour le frere aîné, en-» core passe: il n'avoit pris la Cas-» telmaine, que quand son Maître s n'en vouloit plus, & que la \* Chestersield ne vouloit plus de s-lui: mais pour vous, que diable » croyez-vous faire d'une créature sidont le Roi dans ce moment » est plus fou que jamais? Est-ce » parce qué est ivrogne de Riste

# 304 MÉMOIRES: » mont s'est nouvellement remis » sur les rangs, & qu'il se porte » pour Amant déclaré? Vous ver-

» rez comme il en sera bon mar-» chand! Je sais bien ce que le Roi

» m'en a dit.

» Croyez-moi, mon petit ami, » point de raillerie avec le Maî-» tre; c'est-à-dire, point de » lorgnerie avec la Maitresse. J'ai » voulu faire l'agréable en France

» auprès d'une petite coquette, » dont le Roi ne se soucioit pas,

» & vous savez comme il m'en a » pris. Je conviens qu'on vous » donne beau jeu, mais ne vous

y fiez pas. Elles sont toutes ravies qu'un homme, dont elles

» ne veulent rien faire, devienne » leur esclave de parade, seuler

» ment pour grossir l'équipage. » Ne vaut-il pas mieux passer

» huit jours incognità dans le Châ-» teau de Pékam avec, la femme DE GRAMMONT. 305

305 du Philosophe Whittnell, que

306 de faire dire à la Gazette de Hol
307 lande: On nous mande de Bristol, qu'un tel est chassé de la

308 Cour pour Mlle Seware; qu'il

309 va faire une campagne en Gui
309 née, sur la flotte que l'on pré
309 pare pour cette expédition, sous

309 les ordres du Prince Robert

309

Hamilton, que toutes les vérités de cette harangue frappoient à mesure qu'il y faisoit attention, parut comme revenu de quelque songe après y avoir rêvé quelques momens; & s'adressant à lui d'un air reconnoissant: « Vous êtes, lui dit-il, l'homme du monde qui avez l'esprit le plus agréable, avec la raison la plus droite pour le bien de vos amis. Vous venez de m'ouvrir les yeux. Je commençois à me laisser séduire le plus ridiculement du monde, entraîné plutôt par de sri-

### 206 Mémoires

> voles apparences que par un vé-» ritable penchant : je vous ai » obligation de m'avoir arrêté fur » le bord du précipice. Je vous en ai bien d'autres: mais pour » vous témoigner ma reconnois-» fance de celle-ci, je veux sui-» vre vos conseils, & me met-» tre en retraite chez la coufine » Whittnell pour m'ôter de la tête » le reste de ces visions: mais bien » loin d'y aller incognito, je veux » vous y mener au retour du vo-» yage. Mademoiselle d'Hamilton » sera de la partie; car il est bon » de prendre ses précautions avec » un homme qui a beaucoup de » mérite, & qui dans ces rencon-» tres n'a pas trop de bonne-foi, » du moins s'il en faut croire vo-> tre Philosophe... Ne vous avisez » pas d'en croire ce faquin-là, dit » le Chevalier de Grammont:

mais, dites-moi, comment

DE GRAMMONT. » vous vous êtes fourré dans la » tête d'en vouloir à cette grande » idole de Stwart? Que diable » sais - je? dit Hamilton. Vous » connoissez toutes les enfances » dont elle s'occupe. Le vieux 37 Carlingford étoit un soir chez » elle, qui lui montroit à se met-2 tre une bougie toute allumée » dans la bouche, & le grand se-» cret étoit de l'y tenir long-tems » par le bout allumé sans qu'elle » s'éteignît. J'ai, Dieu merci, la » bouche raisonnablement gran-» de; & pour renchérir par-des-» sus son Maître, j'y en tins deux » tout-à-la-fois, & fis trois tours » de chambre sans qu'elles s'étei-» gnissent. Tout le monde m'ad-» jugea le prix de cette illustre s épreuve, & Killegrew soutint » qu'il n'y avoit qu'une lanterne » qui pût me le disputer. Elle en » penía mourir de rire. Me voilà 308 Mémoirus

» donc dans la familiarité de ses » amusemens. On ne peut discon-» venir que ce ne soit une figure » toute charmante que cette créa-» ture-là. Depuis que la Cour est » en campagne, j'ai eu cent occa-» sions de la voir, que je n'avois » point eues devant. Vous savez » que le déshabillé du bain est d'une » grande commodité pour celles » qui, sans offenser les bienséan-» ces, ne sont pas fâchées d'éta-» ler leurs attraits. Mademoiselle » Stwart est tellement persuadée » des avantages qu'elle a par-des-» sus toutes les autres, qu'on ne » peut si peu louer quelque fem-» me de la Cour pour de beaux » bras & une belle jambe, qu'elle » ne soit toute prête à le disputer » par la démonstration; & je crois » qu'il ne seroit pas difficile de la » mettre nue, sans qu'elle y fît ré-» flexion, avec un peu d'adresse. Il

DE GRAMMONT. 309 » faudroit, après tout, être bien in-» sensible, pour que ces bienheu-» reuses occasions ne sussent d'au-» cune conséquence, & ne fissent » aucune impression; outre que la » bonne opinion qu'on a toujours » de soi-même fait qu'on s'ima-» gine qu'une femme est prise dès » qu'elle vous distingue par une » habitude de familiarité, qui bien » souvent ne veut rien dire. Voilà » le fait à mon égard : ma pré-» somption, sa beauté, le poste » éclatant qui la releve, & mille » gracieuletés m'avoient empêché » de faire des réflexions : mais il b) faut vous dire aussi, pour excu-» fer mon impertinence, que la » facilité de lui faire les plus ten-» dres déclarations en la louant. » & les confidences qu'elle me » failoit sur certaines choses qu'el-» le n'auroit pas trop dû me con-» fier, auroient été capables d'en » éblouir un autre.

310 MÉMOTRES

» Je lui ai donné le plus joh w cheval d'Angleterre. Vous sa-20 yez la grâce infinie dont elle est » à cheval. Le Roi, qui n'aime » gueres les chasses, que celles de » l'oiseau, parce qu'elle est com-» mode pour les Dames, y étoit » ces jours passés entouré de tou-» tes les Beautés de sa Cour. Il » partit après un faucon, & toute » la brillante Escadre après lui. jupes de Mademoiselle » Sewart, qui couroit à toute bri-» de, effrayerent son cheval, parce » qu'il voulut bien attendre celui » que je montois, qui étoit son me compagnon. Je fus donc le seul » témoin d'un dérangement dans » ses habits, qui présenta mille » beautés nouvelles à mes regards. ⇒ J'eus le bonheur de faire des ex-» clamations affez galantes & affez » exagérées sur ce charmant déma fordre, pour empêcher qu'elle

DE GRAMMONT. 3tt » n'en fût interdite. Au contraire, » ce sujet d'admiration a souvent » été depuis un sujet de conver-» sation qui ne paroissoit pas lui » déplaire.

» Le vieux Carlingford, & ce » fou de Crafs ( car il faut bien » vous faire ma confession géné-» rale ) ces mechans plaisans donc » luifaisoientàtoutbout de champ » des contes assez éveillés, qui » ne laissoient pas de passer à la » faveur de quelques vieilles tur-- lupinades, ou de quelques sin-» geries dans le récit qui la fai-» soient rire de tout son cœur. » Pour moi, qui ne sais point de » contes, & qui n'ai pas le ta-» lent de les faire valoir, quand » j'en saurois, j'étois fort embar-» rassé, quelquesois qu'elle s'avi-» soit de m'en demander. Je n'en » fais point, Mademoiselle, lui » dis-je un jour qu'elle me tour» mentoit. Inventez-en un, me » dit-elle. C'est ce que je sais en-« core moins, lui dis-je: mais je » vous conterai, si vous voulez, » un songe fort extraordinaire. » parce qu'il est encore moins » vrai-semblable que tous les au-» tres songes n'ont coutume d'ê-» tre. Cela lui donna une curio-» fité qu'il fallut satisfaire dans le » moment. Je me mis donc à lui » conter que la plus belle créa-» ture du monde, que j'aimois » passionnément, m'étoit venue » voir la nuit. Je fis alors son por-» trait à elle-même, en peignant » cette Beauté merveilleuse: mais » je lui dis que cette divinité m'é-» tant venue trouver avec les plus » favorables intentions du mon-» de, ne s'étoit point démentie » par des rigueurs inutiles. Ce ne » fut pas assez pour la curiosité » de Mademoiselle Stwart, il fal-» lut

DE GRAMMONT. 313

» lut presque lui faire le détail des

» bontés que ce tendre phantôme

» avoit eues pour moi, sans qu'el» le en parût surprise ou décon» certée, tant elle étoit attentive

» à cette fiction, tant elle me fit

» recommencer de fois la descrip» tion d'une Beauté que je pei» gnois autant qu'il m'étoit possi» ble d'après sa figure, & d'après

» ce que je m'imaginois des Beau» tés qui ne m'étoient pas con» nues ».

» Voilà ce qui véritablement m'a pensé tourner la tête. Elle voyoit bien que c'étoit d'elle que je parlois. Nous étions leuls, comme vous pouvez croire, en lui faisant un tel récit, & mes yeux faisoient tout de leur mieux pour lui persuader que c'étoit elle que je peisgnois. Je ne la vls point offensée de cette connoissance, su Tome I I.

Mémoires ≈ sa pudeur allarmée de la fin d'u-» ne aventure faite à plaisir, & » qu'il n'eût tenu qu'à moi de fi-» nir d'une maniere encore moins » discrette. Cette audience tran-» quille me fit donner tête baif-» sée dans tout ce que les con-» jectures avoient de flateur pour » moi. Je ne songeai ni au Roi, » ni à sa passion pour elle, ni » aux périls d'un tel engagement: » enfin, je ne sais à quoi diable je » fongeois: mais je vois bien que » si vous n'y aviez songé pour » moi, j'étois capable de me per-» dre au milieu de ces folles via fions a.

Quelque tems après la Cour revînt à Londres, & ce fut depuis ce retour qu'une maligne influence s'étant répandue fur tout ce qui regardoit la tendresse, tout alla de travers dans l'empire amoureux. Le dépit, les foupcons ou la jalousie se mirent en campagne pour désunir les cœurs. Les faux rapports, ensuite la médisance & les tracasseries acheverent de tout bouleverser.

La Duchesse de Cléveland étoit accouchée pendant le voyage des Bains. Jamais elle n'étoit relevée si belle. Cela lui fit croire qu'elle étoit en état de reprendre. ses premiers droits sur le cœur du Roi, si elle pouvoit paroître avec ce nouvel éclat devant ses yeux. Ses partifans étoient du même avis. On prépara son équipage pour cette expédition : mais la veille du jour qu'elle devoit partir, elle vit le jeune Churchill (a), & fut atteinte d'un mal qui s'étoit déja plus d'une fois opposé aux projets qu'elle avoit formés, & dont elle ne s'étoit iamais défendue que foiblement.

<sup>·</sup> Aujourd'hui Milora Marlbourough.

Un homme qui, d'Enseigne aux Gardes, se voit élever à cette fortune, a fans doute un grand fond de prudence quand il se possède assez pour ne pas s'éblouir de son bonheur. Churchill se para donc par-tout de sa nouvelle saveur. La Cléveland, qui ne lui recommandoit ni la modération. ni la retenue sur aucun chapitre, ne se mit point en peine qu'il fût indiscret. Ainsi ce nouveau com-. merce faisoit tout l'entretien de la Ville à l'arrivée de la Cour. Chacun en raisonnoit à sa fantaisse. Les uns disoient qu'elle lui avoit déja donnéla pension de Germain, avec les appointemens de Jacob Hall; d'autant que les différens mérites se trouvoient réunis dans le sien. D'autres soutenoient qu'il avoit l'air trop indolent, & la taille trop effilée, pour soutenir long-tems sa faveur. Mais tous

convenoient qu'un homme qui étoit favori de la Maitresse du Roi, & frere de celle du Duc, se produisoit par de beaux endroits, & ne pouvoit manquer de faire fortune. En esset, le Duc d'Yorck lui donna bientôt après une charge dans sa Maison. Cela étoit dans l'ordre. Mais le Roi, qui ne se crut pas obligé de lui faire du bien, parce que Madame de Cléveland lui en vouloit beaucoup, lui sit désendre de paroître à la Cour.

Le bon Prince commençoit à être de mauvaise humeur. Ce n'étoit pas sans raison: il laissoit tout le monde en repos dans leur commerce, & cependant on avoit souvent l'insolence de troubler le sien. Mylord Dorset, premier Gentilhomme de la Chambre, venoit de lui débaucher la Comédienne Nellgouyne. La Cléveland, dont il

218 MÉMOIRES ne se soucioit plus, ne laissoit pas de le déshonorer par des inconstances réitérées, par des choix indignes, & le ruinoit par des Amans à gage. Mais le chagrin le plus sensible de tous étoit le nouveau refroidissement, & les menaces de Mademoiselle Stwart. Il y avoit long tems qu'il lui proposoit tous les établissemens & Titres qu'elle tous les agréables, en attendant qu'il pût faire mieux. Elle s'étoit contentée de les refuser, sous prétexte du fcandale que donneroit une élévation dont l'éclat choqueroit le Public: mais depuis qu'on fut de retour, elle prit d'autres airs. Tantôt elle vouloit se retirer de la Cour, pour calmer les inquiétudes éternelles de la Reine; tantôt c'étoit pour fuir des tentations, par où elle vouloit faire entendre que son innocence n'avoit pas enDE GRAMMONT. 319 core succombé. Enfin, c'étoit continuellement ou des allarmes, ou quelque humeur chagrine qui désoloient la tendresse du Roi.

Comme il ne pouvoit s'imaginer à qui diable elle en vouloit, il crut qu'il falloit mettre la réforme dans son ménage d'amour, pour voir si ce n'étoit point la jalousse qui l'inquiétoit. Ce fut pour cela qu'après avoir solemnellement déclaré qu'il n'auroit plus de commerce avec Madame de Cléveland depuis l'affaire de Churchill, il se mit à faire une Saint Barthélemi de tous les autres menus amusemens qu'il avoit par-ci parlà dans la Ville. Les Nellgouyne, les Misse Davis, & la troupe joyeuse des Chanteuses & des Danseules des menus plaisirs de Sa Majesté furent congédiées. Tous ces sacrifices furent inutiles. La Seware continuoit à dé320 M é n 0 1 R E s fespérer le Roi: mais il eut bientôt découvert la véritable cause de ses froideurs.

L'officieuse Cléveland prit ce soin. Elle s'étoit déchaînée sans réserve depuis sa disgrâce contre Mademoiselle Stwart, qu'elle en accusoit par son impertinence, & contre l'imbécillité du Roi, qui pour une idiote revétue la traitoit avec tant d'indignité. Comme elle avoit encore des créatures dans la confidence du Roi. ce fut par leur moyen qu'elle fut informée de l'état où les nouveaux traitemens de Mile Stwart l'avoient réduit; & dès qu'elle eut trouvé ce qu'elle cherchoit, elle se rendit dans le cabinet du Roi par l'appartement d'un de ses Valets de-Chambre nommé Chivins. Cette route ne lui étoit pas inconnue.

Le Roi revenoit de chez la

DE GRAMMONT. 321 Stwart de fort mauvaise humeur. La présence de Madame de Cléveland le surprit, & ne la diminua pas. Elle s'en apperçut, & l'abordant d'un ton ironique, & d'un sourire d'indignation » : J'es-» pere, dit-elle, qu'il m'est per-» mis de venir vous rendre mes » hommages, quoique la divine » Stwart vous ait défendu de me » voir chez moi. Je ne veux point » vous en faire des reproches, » qui seroient trop indignes de » moi. Je viens encore moins » excuser des foiblesses que rien » ne peut justifier, puisque votre » constance pour moi ne me laisse » rien à dire, & que je suis la » seule que vous ayez honorée de » 'yotre tendresse, & qui s'en soit - rendue indigne par sa conduite. ⇒ Je viens donc ici vous consoler » dans l'abattement où vous ont mis les froideurs, ou la nou322 MÉMOIRES » velle chasteté de l'inhumaine » Stwart». A ces mots, un éclat de rire, aussi peu naturel qu'il étoit insultant & démesuré, mit le comble à son impatience. Il s'étoit bien attendu que quelque mauvaile raillerie suivroit ce préambule: maisil ne crut pas qu'elle dût prendre des airs bruyans, vu les termes où ils en étoient: & comme il se préparoit à lui répondre »: Non, dit-elle, ne me » sachez point mauvais gré de la » liberté que je prends de me mo-» quer un peu de la grossiereté » dont on vous en impose. Je » ne puis souffrir qu'une affection » si marquée vous rende la fable » de votre Cour, tandis qu'on se » moque impunément de vous. Je » sais que la précieuse Stwart vous » révoque, sous prétexte de quel-» que incommodité, peut-être » de quelque scrupule de cons-

## DE GRAMMONT. 323 » cience. Et je viens vous avertir » que le duc de Richemont sera » bientôt avec elle, s'il n'y est » déja. Ne m'en croyez pas, puis-» que ce pourroit être le ressen-» timent, ou l'envie qui me le fe-» roient dire. Suivez-moi jusqu'à » son appartement, afin que vous » n'ajoûtiez plus de confiance à la » calomnie, & que vous l'ho-» noriez d'une préférence éter-» nelle, si je l'accuse à faux, ou » que vous ne soyez plus la dupe » d'une fausse prude, qui vous fait » faire un personnage si ridicule ». En achevant ce discours, elle le prit par la main, comme il étoit encore tout irrésolu, & l'entraîna vers le logement de sa rivale. Chivins étoit dans ses intérêts: ainfi la Sewart n'avoit garde d'être avertie de la visite, & Babinai, dont Madame de Cleveland avoit fait la fortune, & qui

la servoit à merveille dans cette occasion, lui vint dire que le Duc de Richemont venoit d'entrer chez la Sewart. C'étoit au milieu d'une petite galerie, qui conduisoit par un dégagement du cabinet du Roi à ceux de ses Maitresses. La Cléveland lui donna le bon soir, comme il entroit chez sa rivale, & se retira pour attendre l'issue de cette aventure. Babinai, qui suivoit le Roi, sut chargé de lui en venir rendre compte.

Il étoit près de minuit. Le Roi trouva les Femmes-de-Chambre de sa Maitresse qui se présentèrent respectueusement à son passage, & lui dirent tout bas, que Mademoiselle Seware avoit été fort mal depuis qu'il l'avoit quittée: mais que s'étant mise au lit, elle reposoit, Dieu-merci. C'est ce qu'il faut voir, dit-il en repoussant celle qui s'étoit plantée sur

DE GRAMMONT. son passage. Il trouva véritablement la Stwart couchée: mais elle ne dormoit pas. Le Duc de Richemont étoit assis au chevet de son lit, qui vrai-semblablement dormoit encore moins. L'embarras des uns, & la colere de l'autre furent tels qu'on se les peut imaginer dans une pareille surprise. Le Roi, qui étoit le moins violent de tous les hommes, témoigna son ressentiment au Duc de Richemont dans des termes dont il ne s'étoit jamais servi. Il en fut interdit, & quelque chose de plus. Il voyoit fon Maître & son Roi justement irrité. Les premiers transports que la colere inspire dans cesoccasions sont dangereux. La fenêtre de Mile Stwart étoit commode pour une vengeance fubite. La Tamise couloit au-desfous. Il y jeta les yeux; & voyant ceux du Roi plus animés de cour326 M É M O I R E S
roux qu'il ne les en avoit cru capables, il fit une profonde révérence, & se retira sans répliquer à
une quantité de menaces qui se
succédoient.

La Stwart, un peu revenue de sa premiere surprise, monta sur ses grands chevaux au lieu de se justifier. & dit les choses du monde les plus capables d'aigrir les ressentimens du Roi: Que s'il n'étoit pas permis de recevoir les visites d'un homme de la qualité du Duc de Richemont, avec des intentions qui lui faisoient honneur, c'étoit être esclave dans un pays libre; qu'elle ne savoit aucun engagement qui l'empêchât de difposer de sa main : mais que si cela n'étoit pas permis dans son Royaume, elle ne croyoit pas qu'il y eût de Puissance capable de l'empêcher de passer en France. & de se jeter dans un Cou-

DE GRAMMONT. 327 vent pour y chercher la tranquillité dont elle ne pouvoit jouir dans sa Cour. Le Roi, tantôt outré de colere, tantôt attendripar quelques larmes, & tantôt effrayé de ses menaces, étoit tellement agité, qu'il ne savoit que répondre, ni aux délicatesses d'une créature qui vouloit faire la Lucrece à sa barbe, ni à l'assurance dont elle avoit l'effronterie de s'emporter à des reproches. Cependant l'amour près de triompher de tous ses ressentimens, l'alloit mettre à ses genoux pour lui demander pardon de l'injure qu'elle lui faifoit, lorsqu'elle le pria de se retirer, & de la laisser en repos, du moins pour le reste de cette nuit, fans scandaliser ceux qui l'avoient accompagné, ou conduit chez elle. par une longue visite. Cette impertinente priere acheva de l'outrer. Il sortit en la menaçant de 328 Mémoir Es ne la plus voir, & fut passer la nuit la moins tranquille qu'il eût passée depuis son rétablissement.

Le lendemain, le Duc de Richemont eut ordre de sortir de la Cour, & de ne se plus présenter devant le Roi: mais il n'avoit pas attendu cet ordre, & l'on sçut qu'il étoit parti dès le matin pour

la maison de campagne.

Mademoiselle Stwart, voulant prévenir les mauvais tours qu'on pourroit donner à l'aventure de la nuit précédente, sur se jeter aux pieds de la Reine. Ce sur la que, faisant le personnage nouveau d'une Magdelene innocente, elle lui demanda pardon de tous les chagrins qu'elle avoit pu lui causer, lui dit qu'un repentir continuel l'avoit obligée de chercher tous les moyens de se retirer de la Cour; que cela l'avoit engagée d'écouter le Duc de Richemone

qui la recherchoit depuis longtems: mais que, puisque cette recherche étoit cause de sa disgrâce, & d'un éclat qui peut-être tourneroit au désavantage de sa réputation, elle conjuroit Sa Majesté de la prendre sous sa protection, & d'obtenir du Roi qu'elle se mît dans un Couvent pour sinir tous les troubles que sa présence causoit innocemment à la Cour. Tout cela sut accompagné d'une honnéte quantité de larmes.

C'est un spectacle bien agréable qu'une rivale qui, s'humiliant à vos pieds, demande pardon & se justifie en même tems. Le cœur de la Reine se tourna tout d'un coup. Ses pleurs accompagnerent les siennes. Elle l'embrassatendrement après l'avoir relevée, lui promit toute sorte de saveur & de protection, ou pour son mariage, ou pour tout autre parti 930 M é m o t R E s qu'elle voudroit prendre, & la renvoya résolue d'abord d'y travailler tout de son mieux: mais comme elle avoit beaucoup d'esprit, les réslexions qu'elle sit après ce premier mouvement, lui sirent changer d'avis.

Elle savoit que les penchans du Roi n'étoient pas capables d'une constance opiniâtre. Elle jugea que l'absence le consoleroit, ou qu'un nouvel engagement essacroit à la fin le souvenir de Mademoiselle Stwart; & que, puisqu'elle ne pouvoit éviter de se voir une rivale, il valoit encore mieux que ce sût elle, dont la sagesse & la vertu venoient d'éclater par des preuves si manisestes. D'ailleurs, elle se statta que le Roi lui sauroit éternellement gré de s'être opposée à la retraite &

au mariage d'une fille qu'il aimoit alors à la fureur. Ce beau DE GRAMMONT. 33 raisonnement la détermina. Toute son industrie sut employée à persuader Mademoiselle Stwart; & ce qu'il y a de rare dans cette aventure, après avoir obtenu qu'elle ne songeroit plus au Duc de Richemont, ni au Couvent, ce sut elle qui prit soin de reccommoder ces deux Amans.

C'eût été dommage qu'elle n'eût pas réussi dans cette négociation. Aussi n'en sut-elle pas à la peine: car jamais les empressemens du Roi ne surent si vis que depuis cette paix, & jamais ils ne surent mieux reçus de la belle Stwart.

Mais Sa Majesté ne goûta pas long-tems la douceur d'un raccommodement qui le rendoit de la plus belle humeur du monde, comme on va voir. L'Europe entiere jouissoit d'une paix prosonde depuis le Traité des Pyrénées. L'Espagne se flattoit de respirer 342 MÉMOIRES

Par la nouvelle alliance qu'elle Venoit de contracter avec le plus redoutable de ses voisins: mais elle n'espéroit pas pouvoir soutenir le débris d'une Monarchie sur sa décadence, quand elle considéroit l'âge, ou les infirmités du Prince ou la foiblesse de son successeur. La France, au contraire gouvernée par un Roi insatigable dans l'application, jeune, vigilant, avide de gloire, n'avoit qu'à vouloir pour s'aggrandir.

Ce fut en ce tems-là que ce Prince, qui ne vouloit point troubler la tranquillité de l'Europe, se laissa persuader d'allarmer les côtes de l'Afrique, par une tentative de peu d'urilité, quand même elle auroit réussi: mais la fortune du Roi, toujours sidelle à sa gloire, voulut depuis saire voir par le peu de succès de l'entreprise de Gigery, qu'il n'y avoit que les DE GRAMMONT. 333 projets formés par lui-même qui fussent dignes de son attention.

Peudetems après le Roi d'Angleterre, voulant aussi visiter les bords Africains, arma cette escadre pour l'expédition de Guinée, dont le Prince Robert devoit avoir le commandement. Ceux qui en savoient quelque chose par leur expérience, contoient des merveilles des périls de cette expédition: qu'il faudroit combattre, non-seulement les Habitans de la Guinée, peuple endiablé, dont les fléches étoient empoisonnées, qui ne faisoient jamais de quartier que pour manger leurs prisonniers; mais qu'il faudroit essuyer des chaleurs insupportables, ou des pluies, dont chaque goutte se changeoit en serpent; que si l'on pénétroit plus avant dans le pays, on étoit assailli par des monstres mille sois plus inconcevables & 334 MÉMOIRES
plus affreux que toutes les bêtes

de l'Apocalypse.

Mais ce fut en vain que ces bruits se répandirent: loin d'inspirer de la terreur à ceux qui devoient être du voyage, ce sut un aiguillon pour la gloire de ceux qui n'y avoient que faire. Germain se présenta tout des premiers; & sans songer que le prétexte de sa convalescence avoit différé la conclusion de son mariage avec Mademoiselle Jennings, il demanda la permission du Duc & l'agrément du Roi pour y servir de volontaire.

Il y avoit quelque-tems que la belle Jennings commençoit à revenir de l'entêtement qui l'ayoit féduite en fa faveur. Ce n'étoit plus gueres que les avantages de l'établissement qui lui donnoient du goût pour ce mariage. La mollesse des empressemens d'un

DE GRAMMONT. Amant, qui sembloit ne rendre des soins que par habitude, la rebutoit, & le parti qu'il venoit de prendre sans son aveu lui parut si ridicule pour lui, & si choquant pour elle, qu'elle résolut dès ce moment de n'y plus songer. Elle ouvrit petit-à-petit les yeux sur le faux brillant qui l'avoit éblouie, & le fameux Germain fut reçu comme il le méritoit, lorsqu'il vînt lui donner part du projet héroïque dont nous venons de parler. Il parut tant d'indifférence & tant de liberté d'esprit dans les railleries dont elle lui fit compliment sur ce voyage, qu'il en fut tout déconcerté, d'autant qu'il avoit préparé toutes les consolations qu'il avoit cru capables de la soutenir, en lui annonçant la funeste nouvelle de son départ, Elle lui dit, « qu'il n'y avoit rien » de plus glorieux à lui, dont le » mérite avoit triomphé de tant » de libertés en Europe, que d'al-» ler étendre ses conquêtes dans » une autre partie du monde; » qu'elle lui conseilloit de rame-» ner toutes les captives qu'il se-» roit en Afrique, pour rempla-» cer les Beautés que son absence » alloit mettre au tombeau ».

Germain trouva fort mauvais qu'elle eût la force de railler dans l'état où il la croyoit réduite : mais il s'apperçut que c'étoit tout de bon. Elle lui dit qu'elle prenoit cet adieu pour le dernier, & le pria de ne lui en plus faire avant son départ.

Jusques-là tout alloit bien pour elle. Germain non-seulement étoit confondu d'avoir eu son congé si cavalierement: mais il sentit redoubler tout le goût qu'il avoit eu pour elle par ces marques de son indissérence. Elle avoit donc

DE GRAMMONT, 337 donc le plaisir de le mépriser, & de le voir plus sensible que jamais. Ce ne fut pas assez. Elle voulut mal-à-propos outrer la ven-

geance.

On venoit de mettre au jour les Epîtres d'Ovide, traduites par les beaux-esprits de la Cour. Elle se mit à faire une Lettre d'une Bergere au désespoir, qui s'adresfoit au perfide Germain. Elle prit pour modele l'Epître d'Ariane à Thésée. Le commencement de cette Lettre étoit mot pour mot les plaintes & les reproches de cette Amante outragée au cruel qui l'abiandonnoit. Tout cela étoit accommodé tellement quellement aux tems & aux conjonctures préfentes. Elle avoit eu dessein d'achever cet ouvrage par une defcription des travaux, des périls & des monstres qui l'attendoient en Guinée, pour lesquels il quittoit Tome IL.

338 Mémoires

une tendre Amante abîmée dans la douleur : mais n'en ayant pas eu le tems, ni celui de faire transcrire toutcela pour l'envoyer sous le nom d'une autre, elle mit étourdîment dans la poche ce fragment écrit de sa main, & plus étourdîment encore le laissa tomber au beau milieu de la Cour. Ceux qui le ramasserent connurent son écriture, & en tirerent plusieurs copies qui eurent cours par la Ville: Cependant sa conduite avoit si bien établi l'idée de sa sagesse, qu'on ne fit aucune difficulté de croire que la chose s'étoit passée comme on vient de dire. Quelque tems après, l'expédition de Guinée fut remise pour les raisons que tout le monde sait. & le procédé de Mademoiselle Jennings la justifia sur cette Lettre. Car quelques efforts que fiffent te mérite & les nouveaux soins de

Germain pour la ramener, jamais elle n'en voulut entendre parler.

Mais il ne fut pas le seul qui se ressentit de cette bisarrerie, qui prenoit plaisir à désunir les cœurs pour les engager bientôt après à des objets tout différens. On eût dit que le Dieu d'amour, par un nouveau caprice, livrant tout ce qui reconnoissoit son empire aux loix de l'Hymen, avoit en même tems mis son bandeau sur les yeux de ce Dieu, pour marier tout de travers la plupart des Amans dont on sait mention.

La belle Stwart épousa le Duc de Richemont: l'invincible Germain, une Peque Provinciale; Mylord Rochester, une triste héritiere; la jeune Temple, le sérieux Littleton; Talbot, sans savoir pourquoi, prit pour semme la languissante Bointon; Georges Hamilton, sous de meilleurs aus

pices, épousa la belle Jennings; & le Chevalier de Grammont, pour le prix d'une constance qu'il n'avoit jamais connue devant, & qu'il n'a jamais pratiquée depuis, trouva l'Hymen & l'amour d'accord en sa faveur, & se vit enfin possesseur de Mademosselle d'Hamilton.

FIN.

## **OXFORD UNIVERSITY**



ST. GILES', OXFORD OX1 3NA

Vet. Fr. II A 1439



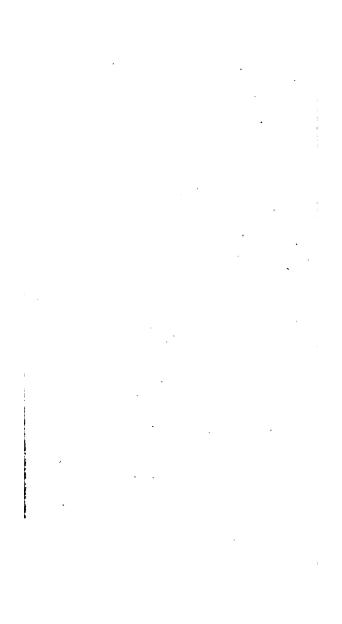

## **OXFORD UNIVERSITY**



ST. GILES', OXFORD OX1 3NA

Vet. In II A 1439



.

## **OXFORD UNIVERSITY**



ST. GILES', OXFORD OX1 3NA

Vil. Fr. II A 1439



